Les dirigeants de l'enseignement catholique se rapprochent pace a l'energie nucleaire 125 100PMAINEN des socialistes

KI O IA THOU

more de l'All a

POP 5

A 24

3 THE

**运行编数 二 3** 

---

tara ...

. ....

minut 1 .

- - · · · ·

-

Des comme

- Care -

-

- ---- <u>-</u>

grand and a second

Section 1.1 Section 1.1 (1.1) Section 1.1 (1.1)

A Sugar

And Andreas

-

T.C.M

William State of

week for the

. .

1

AND PRODUCTION

Sentence (Sentence )

period of the

and the second of the second

-

Mards de tonnes de petrole

LIRE PAGE 16



Directeur: Jacques Fauvet

1,50 F

Aigérie, 1,20 DA; Marne, 1,80 dir.; Tunisle, 120 m.; Alienague, 1 Dbi; Antriche, 11 sch.; Reigique, 13 fr.; Canada, S. O.RS; Banemark, 3,50 fr.; Espagne, 30 pes.; Grande-Bredgue, 20 p.; Grèce, 20 dr.; iran, 43 ris; itzlie, 350 l.; Liban, 175 p.; Luxembouve, 13 fr.; Norrèga, 2,75 kr.; Parbagal, 15 esc.; Saède, 2,25 kr.; Saèse, 1 fr.; U.S.A., 65 cts; Youguslavin, 10 m. din.

Tarif des abonnements page 41 5, RUE DES TEALUERS 75427 PARIS - CEDEX #9 C.C.P. 4207-23 Paris THEE Paris Nº 650572

TéL: 246-72-23

### ULLETIN DE L'ÉTRANGER

EN GREVE LE 201-

### Le dialogue ranco-soudanais

Le président du Soudan est eu ce lundi à Paris en visite ficielle. Bien que les relations ne rire la France et son pays soient mourées fort modestes, elles ne aversèrent jamais de phases tension sériouse. Cependant te guerre d'Algérie, la crise de lez, puis les expériences nuéaires françaises an Sahara, fin les ementes de Djibouti de 66, et le référendum qui y fut ganisé l'année suivante, altérent par moments ce climat rein: En fait, aucun désaccord ir par le général Nemelry, en 69, et le président sandanais nhaite que s'établissent entre ris et Khartoum de véritables

ns de coopération. Dans le domaine commercial, i échanges entre les deux pays
l'illige et susceptibles d'un certain
veloppement. Alors que la
l'ance est déjà le deuxième
l'illige ent du Soudan, après l'Italie,
na se classe actuellement 'au onzième rang des feurnis-

rrs. Or, depuis la visite à nartoum, en janvier 1975, de Robert Galley, alors ministre l'équipement, de neuvelles rspectives se sont offertes anx treprises françaises qui avaient e dizaine d'années plus tôt nmencé à s'Intéresser au maré sondanais.

Le general Nemeiry souhaite tenir de la Compagnie franse d'assurances pour le com-roe extérieur (COFACE) une cedure de financement simhe pour certains des grands vanx dont son gonvernement jette la réalisation. Cet orga-me n'accordant, aux yeux des danais, ea garantie qu'avet cimonie, les entreprises franes risquent dans certainses détre défavorisées par la détre défavorisées par la détre défavorisées par la détre de la communité d

at a leurs concurrentes étran-

soudanais. mement du français se dévepe en effet beaucoup dans les les depuis qu'il e été rendu gatoire dans le deuxième le de l'enseignement scomre. Les Soudanais esperent re. Les Soudanais esperent ic que la France, qui détache à des professeurs de français l'Ecole normale supérieure ndurman, des spécialistes en agogie et des professeurs à diversité de Khartoum, va menter les effectifs des coopéts enseignant dans leur pays.

nfin, le président Nemelry e

tention d'acquérir du matériel ltaire dans un pays qui est uté veodre, aux États africains amment, une gamme étendue rmements. Dans une interview emment accordée au journal mais «An Nahar», le chef de at soudanais a d'ailleurs laré : « Je ne divalguerai un secret en disant que l'Ara-Saondite nous aide è acheter tout aussi naturel que l'essaye bienir des Français tout ce qui possible en matière de matémilitaire.

possible en manere de matemilitaire. »

es entretiens entre le général
meiry et le président viscard
staing auront aussi un import aspect politique. Le plus
te des pays d'Afrique, compt la population la plus nomuse de tous les Etats du
ndo arabe aurès l'Egypte, le ndo arabe après l'Egypte, le idan occupe une position stra-ique à la jonction de ces deux embles géopolitiques que cons-tent l'Afrique noire et le

che-Orient.

1. Giscard d'Estaing n'aura.

de peine à convaincre son riocuteur du bien-fondé de attitude au Zeure et de ses ses de position en faveur du intien de la stabilité sur l'enible du continent noir. De côté, le général Nemeiry nosera ses thèses sur l'évo-lon de la mer Rouge, qui doit enir un «lac arabe». Si les x hommes d'Etat risquent voir des vues divergentes sur titude à adopter vis-à-vis du ionalisme érythréen, que soument ouvertement les Souda-s, tout porte à croire que leurs nts de vue sont très proches ce qui concerne l'évolution de Corne erientale do l'Afrique, Difbouti a Mogadiscio.

(Lire page 4.)

### ZAIRE : le conflit du Shaba | ESPAGNE : la grève générale serait «virtuellement terminé»

Fondateur : Hubert Beuve-Méry

Les forces zatroises et marocaines poursutvent leur progression Les jortes zuroises et maricaines poursitéent leur progression au Shaba, et semblent ne pas rencontrer de résistance sérieuse. Tandis que le chef de l'état-major particulier du président Mobutu juge la guerre « virtuellement terminée », le roi Hassan II, dans une intervieu publiée par l'hebdomadaire américain Newsweck, en dats du 16 mai, estime que le contingent marocain sera rapairié « dans trois ou quatre semaines », après la reconquête totale du territoire par les jorces de Kinshasa.

De notre envoyé spécial

Kasaji. — Tout près de la piste herbeuse où vient de s'immobiliser le Buffalo de l'armée zaīroise, quelques lépreux bavardent evec des soldats. Ce seront las seuls civils entrapercua à Kasaji par les journalistes conviés, le semedi 14 mai, à visiter, an compagnie du président Mobutu, la villa située sur un axe routlar et ferroviaire à 300 kilomètres à l'ouest da Kolwezi. Ella avait étà reprise deux joure plus tôi aux anciens gendarmes katangals (le Monde du 14 mai). Avant les événemente du Sheba, Kasaji comptait sepi mille hebitants.

Accueilli par un détechement qui lui rend les honneurs puls clame le serment de fidélité » de la division Kamanyola, le chef da l'Etat est entoure de M. Engulu, vice-président chargé des affaires intérieures, du général Singa, commandant opéra-tionnel, du colonel Seti, che' de le securité, et du colonel Loubaris. responsabla du corpe expéditionneire marocaln. Les slogans retentissent : « Servir : oul. Se servir : non! - L'arc à la mein, le carquels rempil de flèches, le gri-gri au cou, des groupes de combettants, tous originaires de l'Equateur, province du chef de l'Etat, posent flèrement pour le photo souvenir.

Le président e'informe du moral des troupes pula examine le » matériel récupéré sur le champ de batalile .. Le butin est modeste, à la mesure de cette guerre ; una dizaina d'armes légères et quelques vieux fusils, trole trépieds de mitrallleuse, des calsees de munitions soviétiques et eméricaines. On présente et genérsi Mobutu quatre prisonniera capturés le veille. Deux d'entre eux, me, d'autre part, que la assez âgés, marchent avec peine. Le peration culturelle avec la plus jeune, en tente léopard parie portugals. Le président l'interroge. par l'entreinise d'un Interprète, mais le dialogue tourie court : » Vous voyez bien, il est drogué. » Le captil, en effet est agité de légers tremblamente, son regard est brillant, ses réponses sont incohérentes. Est-ce l'angoisse ou le chenvre? Le président et ea suite remonten à pied l'avenue Mobutu, artère prin cipale de la cité tentôme. » Le guide a survolé Kaseji en fau », titrait la presse de Kinshase voici quelques

> En fatt la ville est pratiquement intacte. En revancha, plusieurs hectares de brousse ont été grillés per lus bombardements de l'avielion. Les seuls vestiges de le présence ennemie sont quelques inscriptione sur les mure des magasins : « Cama-rades », « F.N.L.C. ». Les douze mileeronnaires qui vivalent à Kasaji se eont repliés an Angola. Foulnés de haut-parleura, des héli-

copteres de l'armée zerroise silonnent le brousse, invitant le population & rentrer chez ella. «La guerre est virtuellement ter- il joue le rôle de réservoir et

da l'état-major particulier du prési-dent, en précisant qu'il exprime le sentiment do ca demier. Il aloute : « Les forces conjointe zairo-marocalnes se trouvent déjà plus de 30 kilomètres eu-delà da Kesanji ; elles avancent ropidem vers Dijolo; l'annemi est en plaint débandade et a pretiquement aban-donné Sandoe et Kapanga. »

minée », assure 'avec une estisfac

tion évidente le colonel Eluki, che

Le commandement zafrois ne croît pas eux chances de succès d'une guérilla, même si les assaillants, débarrassés de leur uniforme, réussissent, comme c'est probable, à se dissimuler permi les populations villageolses. La savane, il est vral, se prête mai à ce type de combat. » Les tuyards seront dénoncés par les paysans », prédit — hâtivement, paut-être — le colonel Eluki.

Les cérémonies du 20 mai, qui marquent cette année le dixiàme enniversaire de la création du parti unique (Mouvement populaire de la révolution) donneront au régime l'occasion inespérée de célébrer avec éclet ea victoire.

JEAN-PIERRE LANGELLIER.

La sixième session de la troisième conférence

des Nations untes sur le droit de la mer s'on-

vrira se 23 mai à New-York, pour une durée de

huit ismaines. Après les trente-trois semaines

d'appes négociations qui, en quatre sessions, ont déjà été consacrées au droit de la mer (Caracas

en/1974, Genève en 1975, New-York deux fois

en 1976) — pour ne pas parler de la première session préparatoire de New-York en 1973. —

/nul ne peut encore dire si — et quand — le nouveau droit de la mer sera codifié par une

convention internationale et si, dans l'affirma-

stériles : en trois ans, elles ont engendre na nouvean doit coutumier qui a bouleverse le

droit maritime traditionnel. Depuis 1945, la pro-

priété des richesses minérales du plateau conti-

nental était reconnue à l'Etat côtier. Depuis

Ces réunions sont loin cependant d'avoir été

tive, celle-ci sera ratifiée et observée...

# au Pays basque est très suivie

L'ordre de grève générale était très suivi, lundi matin 16 mai, au Pays basque espagnol, où l'atmosphère était très tendue of où des manifestations étaient prévues pour l'après-midi.

Cette grève fait suite à quatre jours d'affrontements très violents outre manifestants et forces de l'ordre, qui ont fait cinq morts et plusieurs dizaines de blessés. Les mouvements dâmocratiques et les syndicats de gauche des quatre provinces du Nord avaient organisé une semaine de lutte pour l'amnistie de tons les prisonniers politiques et le retour des exilés basques.

depuis samedi par cinq compagnies da gardes civils, ont dispersé les colonnes de manifestante evec la pius grande brutalité, tirant parfois à la mitraillette. La situation esi qualifiée, ce lundi, d' » insurrectionnelle - par un journal de Madrid. Des incidents graves oni éciaté samedi et dimanche à Renteria. à

l'occasion des obsèques d'un maniestent tué jeudi, à Blibao el à Saint-Sébastien, où les eutoriléa avaient pourtant interdit tous les défilés, à Pampelune, à Guemica, à Barracaldo. Des mesures de sécurité exceptionnelles avaient été prises par la police et la garde civile. Toutes les routes d'eccès à Bilbao étalent coupées. Mais des scènes d'émeute ont da nouveau éclaté dens le capitale de la Biscaye et sa ceinture industrielle, peralysée par des barricades auxqualles les menifestants mettalent parfols le teu. Tous les transports publics étalent errêtés, le presse, à l'exception de rares titres, n'e pas paru, en aigne de deuli pour les victimes tombées

Plusieurs milliers de personnes es

La mer d'empoigne

les jours précédents.

Les forces de police, renforcées sont enfermées dans des églies pour entreprendre des grèves de la faim. Des mairies ont été occupées per des militants netioneliste basques dans une trentaine de localités du Pays basque. Les matche de football ont do être annulés, Le Tour cycliste d'Espagne, qui devait a dû être dérouté, et un meeling de l'Alliance populaire, au cours duque M. Fraga, secrétaire générel l'Allianca, devait prendre la parole, a été annulà à Saint-Sébastion. Les statione de redio de Bilbao et de Saint-Sébastien ont seulement dilfirsé de le musique classique pendant loute la lournée de dimanche.

### Des civils armés

Deux faits nouveaux illustreni l'escalada de la violence dans une région dont la révolte ouverte s'ins crit dans le contexte plus général des revendicationa des - nationalités », un problème que le gouver nemeni de M. Adolfo Suarez peut de moins en moins éluder à un mois élections générales du 15 juin,

(Lire la suite page 3.)

1952 plusieurs pays, surtont d'Amérique du Sud, s'étalent adjugé la propriété des ressources vivantes des eaux jusqu'à 200 milles nantiques

1370,4 lon.) de leurs côtes ; certains avaient

même proclamé cette large bande - eaux terri-

toriales . Depuis 1958, la première conférence

des Nations unies sur le droit de la mer avait

codifié l'appropriation at l'éventuel partage du

plateau continental. Depuis 1974 est apparue,

enfin, la notion de zone economique exclusive de 200 milles, qui implique la propriété des res-

sources vivantes et minérales des eaux, du sol

et du sous-sol, quelle que soit la profondeur de la mer. En trois aus, il s'est dégagé un consensus

tel que la pinpart des Etats côtiers — même ceux qui y étaient opposés an départ — se sont

approprié on vont s'approprier unilatéralement

soft des zones économiques exclusives, soit des

zones de pêche exclusives larges, les unes et

### M. Barre peut-il animer la majorité pour les élections?

Les formations de la majorité, qui ont élé très actives au cours du week-end, continuent de s'interroger sur la meilleure manière de preparer es élections législatives. Gaullisten contrictes et aiscardiene semblent s'orienter vers des négociations directes si M. Raynond Borre ne se décide pas d manifester son outorité politique et d se poser en coordonnoteur de la majorite.

A gavehe, les dirigeants des trois formotions signataires du programme common doivent se rencontrer a ou sommet », mardi 17 mai, processus d'actualisation de ce document.

MM. Fabre, Morchais et Mitterrand auront notamment à décider s'ils étendent ces négociotions à de nouvelles familles politiques. Les gaullistes d'opposition, qui se sont partiellement unifies, samedi et dimanche, a Nice, au scin d'une Union des gaullistes de progrès, ont manifeste le désir d'être associés au processus d'actualisation du programme commun.

Poussées par la nécessité, les formations de la majorité sont-elles sur le point de trouver entre elles les moyens d'eborder dans les moins mauvaises coudi-tions possible, les prochaines échéances électorales ? Il y a va de leur salut, et c'est ce qui pousse certains responsables à envisager enjourd'hui des solutioos dont ils n'auraient pas voulu entendre parler il y a sculement quelques semaines.

La question poée est simple : dans quel ordre de bataille et sous quel chef d'état-major, gaullistes, giscardiens, centristes et radicaux vont-ils se présenter aux élections législatives?

La réponse du R.P.R. et de M. Chirac est la plus ancienne-ment connue : le Rassemblement va de l'avant — qui l'aime le suive — et le premier ministre ne saurait exercer sur lui, ni d'all-leurs sur l'ensemble de la majo-rité, une qu e l'c on que antorité d'erbitre ou de coordonnateur.

NOEL-JEAN BERGEROUX. (Lire la sutte page 11.)

### I. — A quoi sert l'océan ?

vons tous tué

ou "ce juif de

Socrate!...

"Clavel, ces nuits là,

l'assemblée des juges,

aux côtés de Socrate

sommes nous aussi...

de l'inspiré"

348 pages 45 F

et de Platon... Nous y

La précision des analyses

nourrit et confirme la vision

JEAN-TOUSSAINT DESANTI

était là-bas, devant

La Terre devrait plutôt s'ap-pler la Mer. 71 % de sa surface (soit 362 millions de kilomètres carrés) sont en effet recouverts par les eaux de l'océan mondial. Le volume total des mers du globe (1 362 200 000 kilomètres cubes) est tel qu'il rassemble 97,3 % de l'eau de notre planète. L'ocean mondial est un monde énorme qui conditionne les cli-mats et la météorologie, et donc la vie sur l'ensemble de la Terre :

por YVONNE REBEYROL d'agent de répartition d'une partie de l'energie solaire reçue par notre planète. Cette energie, transportée par la circulation océanique, puis transférée dans l'atmosphère, est à nouveau transportée par la circulation atmos-phérique. Aucune région continentale, si éloignée soit-elle de la mer, n'échappe à l'influence de

Le monde océanique est encore fort mal connu. L'étude de la mer a commencé il y a plusieurs siècles et s'est intensifiée pendant les premières décennies du dix-neuvièrne. Mais la recherche systématique et scientifique à l'échelle du globe remonte à cent ans seulement : les spécialistes s'accordent pour la faire débuter avec la crossière du navire britannique le *Challenger* (1872-1876). Encore a-t-il fallu attendre la seconde guerre mondiale pour

(1) L'eau de mer de salinité moyenns (35 pour 1000) consient 19 pour 1000 de chlore et 10,5 pour 1000 de sodium. A eux deux, ces éléments constituent \$4,3 %, de la salinité de l'océan. Bien loin derrière eux, viennent en premier le magnésium (1,25 pour 1000), le caletum (0,4 pour 1000), le pour 1000), le caletum (0,5 pour 1000) et en queue de liste l'uranium (0,000 003 pour 1000), le manganése (0,000 002 pour 1000), l'argent (0,000 003 pour 1000), l'argent (0,000 003 pour 1000), l'or (0,000 000 004 pour 1000).

Face à la crise de l'emploi

IIN AUTRE PARTAGE DU TRAVAIL

par J.-J. DUPEYROUX (LIRE PAGE 44.)

les autres de 200 milles.

que les progrès scientifiques et technologiques comme l'organisation de vastes campagnes natio-nales ou internationales améliorent nettement la connaissance du monde marin, contenu et con-tenant : d'une part l'eau, avec ses éléments minéraux et sa matière vivante, d'autre part le sol et le sous-sol sous-marins. L'eau de mer ne contient pas seulement du chlorure de sodium ; le plupert des éléments naturels y sont présent en proportion constante (1). Seule change la salinité globale : de 35 pour 1 000 elle peut atteindre 40 pour 1 000 en mer Rouge et 30 pour 1 000 devant les côtes

septentrioanales de la Sibèrie. (Lire la suite page 15.)

AU JOUR LE JOUR MERGITUR Voilà donc le sous-marin

Edgar Faure en plongée involontaire. Mme Françoise Giroud disart que lo vertu d'un sous-marinier est de savoir noger. Encore faut-il qu'il puisse foire surface. En l'occurrence, c'est la

bouée de sauretoge qui n'o pas sonctionne. On ne peut pourtant pas dire que M. Edgor Faure ne soit pas gonflé. Mais. si vraiment M. Jacques Chirac déstrait orraisonner le vieux ratiot radical avec un engin preumatique. Il ourait dit se mefier de la dent des squales et no pas lésiner sur la qua-lité de la baudruche.

ROBERT ESCARPIT.

### AU FESTIVAL DE CANNES

### Les circuits d'une micro-société

On veut faire sur la Croisetto uno de l'inauguration, on s'est mis à pyramide humaine, avec cent perionnes. D'ici vingt-quatre heures, temps, on ne sait pas qui », expli-M. Touzet, secrétaire général du quait un monsieur. Du Carlton ou Festival, devra trouver do qual loger Palais, les gens se sont appuyés cent Catalans quand il n'y o plus contre les barrières, ont vu orriver une place dans les hôtels, olerter o pled ou en voiture officielle les la mairie, la police, les services invités. Ils en reconnaissaient un de sécurité, paur que la Croisette sur ving!, jougeaient les tailottes, soil « bloquée » pendant vingt mi- réclamaient des sourires et de la nutes. C'est le Festival de Connes. simplicité. C'était un peu hideux à la mer. Le soir ollos regardent le Palois du Festivol. Ainsi, en prvotent, ant change d'écran les Patrick Dewaera... bodauds. Dans la nouvelle saile Miramar, pour qui sera « Carra-dine-Kung-Fu », pour l'ouvreuse de

On a téléphoné de Barcelone, gauche ou celle de droite? Le soir ottendre, « les trois quarts du Le matin les chaises sont foce parce que le soleil couchant s'ecrasait sur les maquillages du soir, mais II y ovail Brigitte Fossey,

- CLAIRE DEVARRIEUX.

(Lire la sutte page 30.)

### Union soviétique

### La <Pravda> accuse les <expansionnistes chinois> de <miser sur une conflagration mondiale>

De notre correspondont

été publice samedi 14 mai dans la Prava o sous la signature d'L Alexandrov. Ce personnage n'existe pas, mais le recours à cette signature indique qoe le contenn de l'article a été approuvé au plus hant niveau. «I. Alexandrov » avait été particulièrement prolixe en 1968 lorqu'il avait donné le signal des attaques « en clair » contre M. Dobcek.
L'article — qui ne fait aucune

L'article — qui ne fait aucune aliusion au contentleux idéologi-que sino-soviétique, manifesta-ment dépassé — cherche essen-tiellement à demontrer le danger tiellement à demoniter le danger que ferait courir non seulement à l'Union soviétique, mais à la planète tout entière, la « militari-sation » de la Chine. A plusieurs reprises la Pruvda revient avec insistance sur un ton presque apocalyptique sur le danger de

« L'expansionnisme des diri-geanis chinois, écrit l'auteur, montre qu'ils ne sont pas certains montre qu'ils ne sont pas certains de poutoir résoudre leurs problèmes vitaux en restant dans la voie de l'édification pacifique. Ils misent sur la guerre, sur une conflagration mondiale, dans l'espoir que la guerre détruira les plus grandes puissances du monde. Les éperviers chinois se bercent d'illusions en espérant monde. Les éperviers chinois se bercent d'illusions en espérant que lo Chine survivrait à une guerre nucléaire grâce à ses res-sources démographiques énormes. Ce sont des espoirs cyniques et vains! Une guerre thermo-nucléaire provoquée par les maoistes causerait des malheurs incalculobles à tous les peuples de la terre, sans épargner le peu-ple chinois n

ple chinois a Après avoir affirmé que « les nouveaux dirigeants de la Chine ont repris à leur compte les idées de Mao Tsc-toung et font de l'antisoviétisme et du militarisme l'antisoviètisme et du militarisme leur programme à long terme », la Pravda met eo garde les puissances occidentales qui « étudient la possibilité de fournir de l'armement à lo Chine ». « Tout porte à croire, poursuit le quotidien, que certoins milieux occidentaux, au lieu de foire preuve de réalisme, se bercent d'illusions en espérant qu'ils échapperont à l'expansionnisme chinois et qu'ils réussiront à le détourner dans une outre direction. Ils oublient une outre direction. Ils oublient les douloureuses lecons de l'his-toire récente, où lo volonté de

toire récente, où lo volonté de calmer l'agresseur a conduit à une catastrophe inqualifiable oussi bien pour les a pacificateurs » que pour la paix universelle. Qui peut dire que l'histoirs ne se reproduira pas ? »

Après cette claire allusion à Munich et à Hiller, la Pravda se fait plus explicite : « Les bavardages de Pékin sur le prétendu hégémonisme soviétique sont destinés à justifier les colossoles dépenses militaires de la lossoles dépenses militaires de la Chine, à détourner l'attention du Chine, à détourner l'aftention du monde de ses plans expansion-nistes, dirigés en premier Neu-contre les pays du Poctfique et de l'Asie du Sud-Est. N'est-il pas clair que la course aux orme-ments nucléoires déployée par la Chine, ovec l'opprobation des mi-lieux militaro-industriels des

Moscou. — L'Union soviétique a décide d'intensifier sa propagande contre Pékin. Tel est le sens que l'on donne à Moscou à la diatribe antichinoise qui a la Pravao sous la signature d'I. Alexandrov. Ce personnage n'existe pas, mais le recours à cette signature indique que le contenn de l'article a été apprové au plus hant niveau. «I Alexandrov avalt été particule l'errement prolixe en 1968 lors voudraient les exploiter dans la lutie contre l'Union soviétique et se retourner ensuite contre ces

ays. > Le Pravda termine son analyse par une sorte d'appel à l'union sacrée contre la Chine: « Ce sacrée contre la Chine: « Ce serait une erreur impardonnable que de rester impassible devant la politique démentielle de Pékin et d'ottendre le moment où le danger otteindra son point culminant Tous ceux à qut la paix est chère, qui veulent poursuivre tranquillement leur travail aréateur, doivent conjuguer leurs efforts pour dénoncer et orrêter les visées et les autons très dangereuses des maoistes et des autres provocateurs. »

Protocateurs. Pourquoi le Kremlin a-t-il pris l'initiative d'une pareille offensive, qu'oo élargira sans doute, mais avec plus de discrétion, en direction des P.C. occidentaux? La détérioration des rapports avec Washington y est sans doute pour quelque chose, tant on craint lel que les Etats-Unis n'exploitent davantage le conflit. On peut aussi invoquer l'état actuel des relations avec Tokyo. Mais aucune de ces explications n'est, à vrai de ces explications n'est, à vrai dire, entièrement satisfaisante, aucun élément vraiment nouveau

n'étant intervenu récemment.

JACQUES AMALRIC.

### Pologne

APRÈS TROIS DÉCENNIES D'ATTENTE

### Les catholiques de Nowa-Huta disposent désormais d'une église

De notre correspondant en Europe centrole

Vienne. — Quelque cinquante mille personnes ont assisté, le dimanche 15 mai, à Nowa-Huta, près de Cracovie, à l'inauguration de la première église construite dans ce centre industriel moderne La cérémonie s'est déroulée en présence de l'archevêque de Cracovie, le cardinal Wojtyla. Ce dernier a déclaré que l'ouverture de cette église était « un acte historique pour chaque Polonais et pour tout le pays », « Nowa-Huta n'est plus une ville sans Dieu », a-t-il sonligné.

Née après la guerre, Nowa-Huta

Huta n'est plus une ville aans Dieu , a-t-il sonligné.

Née après la guerre, Nowa-Huta devait devenir rapidement la plus grande « ville de l'acier » de la Pologne populaire. Elle compte environ deux cent mille habitants. En dépit des demandes répétées des autorités ecclésiastiques, l'administration s'est refusée pendant longtemps à accorder l'autorisation de hâtir un lieu du culte pour les nombreux catholiques.

Le même jour, de trois mille à cinq mille jeunes ont participé. à Cracovie, à une messe, puis à une marche silencleuse à la mémoire de l'étudiant Stanislaw Pyjas, décédé le 7 mai dans des circonstances mystérieuses. Après la messe célèbrée par deux dominicains, les étudiants, dont certains portsient au bras un bandeau de deuil, se sont rendus devant lo maison où le corps de Pyjas avalt été trouvé mort, puis ont poursuivi leur marche jusqu'au château royal. L'un des participaots a lo une résolution annoocant la création d'un « comité de solidarité étudiant ». Sur le seuil de la maison de Pyjas, une sorte d'autel funéraire avait éte installé, avec des bougies et des fleurs et une pancarte sur

laquelle on pouvait lire: «Ici, a été tue Stanislaw Pyjas. » La police a laissé la manifestation se dérouler sans intervenir.

Pyjas a'était fait connaître dans les milieux étudiants en raison de les milieux étudiants en raison de son action pour la signature d'une petition réclamant la création d'une commission d'enquête sur les brutalités commises ces derniers mois par la polloe contre les contestataires et les ouvriers. Selon la version officielle, publiée en queiques lignes dans un journal de Cracovie. Il serait mort après une chute dans l'escalier de soo immeuble. Dans les cercles de l'opposition, cette explication est accueillie avec scepticisme. On fait remarquer en particulier que Pyjas avait reçu, ces derniers temps, à plusieurs reprises, des menaces de mort. Le comité de menaces de mort. Le comité de soutien aux travallieurs, créé à la suite des événements de juin. a réclamé l'ouverture d'une enquête sur les circonstances du décès de

cet etudiant.

Plusieurs membres du comité,
Jacek Kurun, l'actrice Halina.
Mikolajska, Adam Michnik et
Anka Kowalska, ont été interceptès dimanche, alors qu'ils se
rendaient de Varsovie à Cracovie
à bord d'une automobile, vraia born d'une automomie, vrai-semblablement pour assister à la cérémonie à la mémoire de Sta-nislaw Pyjas. Reischés peu après, certains d'entre eux ont été de nouveau interpeilés alors qu'ils tentaient de gagner Cracovie cette fois par le train. A Craco-rie même un autre membre actif vie même, un autre membre actif du comité, M. Antoni Macie-

rewicz, ainsi que plusieurs étu-diants contestataires avaient été appréhendés dés samedi. MANUEL LUCBERT.

### Finlande

### Des communistes font partie du nouveau gouvernement de M. Sorsa

De notre correspondant

Helsinki. — Le président Kekkonen a désigné, dimanche 15 mai, la nouveau gouvernement majoritaire, qui réunit, sous la direction da M. Sorsa, premier ministre, le parti social-démo-crate, le Parti du centre et l'Union démocrato populaire de Fin-lande (S.K.D.L.), dont font partie les communistes, ainsi que les deux petits partis suédois et libéral.

A la suite de près de deux années de crise, M. Sorsa, prési-dent du parti social - démocrate, redevient premier ministre. Mais il a fallu en passer par trois ten-tatives gouvernementales : le ca-binet d'expédition des affaires courantes de M. Llinamaa, le mi-nistère majoritaire de M. Miet-tumen, formé après l'une des crises les plus longues de l'his-toire finlandaise, et, après l'échec presque complet de celui-ci, un gouvernement minoritaire cen-triste, toujours dirigé par M. Miet-tunen. Les élections législatives tunen. Les élections législatives en 1975, et municipales en 1976, en 1913, et municipales en 1916, s'ajoutant aux conséquences de la dépression économique, la co-opération de la gauche et du centre se révéla impossible.

Ce sont les difficultés économiques qui avaient marqué la nalssance du gouvernement d'urgence antionale » de M. Miettunen, en décembre 1975. dans lequel les communistes nvaient fait leur rentrée. Ces mêmes difficultés sont à l'origine de la formation du nouveau gouvernement manioritaire « pour la de la formation du nouveau gouvernement mapioritaire « pour la reprise économique», comme l'a caractèrise le premier ministre. En effet, avec l'inflation, qui reste nettement au-dessus de 10 % (on estime, a rappelé M. Sorsa, que les prix augmenteront de 13 à 14 % cette année), la baisse de la compétitivité des produits finlandais, le faible taux de croissance et le c h ô mage, qui a doublé en un an (158 000 chômeurs au 1 mai 1977, soit 7 % de la population active), la dure

réalité économique s'est imposé realité économique s'est impage à tous. C'est l'attitude des communistes qui a provoqué le plus de surprise Qu'ils nient affirmé, avec M. Sag-rizen, le président du parti, leur volonté de participer à la lutte contre la crise économique et une chose. Mais qu'ils aient tit preuve d'un tel réalisme est tout a fait nouveau, surtout aprè par la minorité du parti, pou laquelle la participation au gouvernement est une trabison. Ce qui a amené les commu-oistes au réalitme, c'est la crainte de voir se perpètuer la tendanz de voir se perpètuer la tendanz inaugurée par le cabinet démis-sionnaire, goi reçut, tout au long de son existence, un actif soutien de la droite dans sa politique en

nomique. M. Searinen s'est mon-tre pret à en tirer les conséquences. « Cc qui est essentiel, a rap pelé M. Anlto, secrétaire du P.C. qui o obtenu le portefeuille di travali, c'est de roir dans quell mesure, sur des positions diffé rentes connues, on peut rassem bler, dans le cadre de lo coopéra tion gouvernementale, une voloni

tion gouvernementale, une volonte commune. >
Le second facteur qui a permis en queiques jours de mener à bien ces négociations est, comme l'a souligné M. Sorsa, « le retour d'une certoine confiance » entre les partis. Choisis comme boucs imissaires, affoibils par les résultate des élactions les resultates des élactions les entre présentes. tats des élections, les sociaux-démocrates, désireux de faire une cure d'opposition, prirent leurs distances à l'égard du centre, avec lequel ils collaboralent depuis près de dix ans. Eo obtenant le vote de certains textes qu'ils avaient demandes, ils ont pu surmonter peu à peu leur aversion. Enfin, l'aboutissement de laborieuses negociations sur la politique des reveous a déblayé la terrain C'étuit le moment, pour la sociaux-démocrates, de faire une percée, ce que M. Sorsa a su faire avec maitrise. Il a obtem pour son parti, outre le poste de pre-nier ministre, le portefeuille vital des finances, qui est conflé à M. Paavela, grand commis de

#### Quatre nouveaux ministrés Le parti du centre a su mar

chander sa bonne volonté, pus-qu'il obtient cinq portefeuilles su détriment du petit parti sudidi, qui, au lieu des deux posts espérès, a dû se contenter du seul portefeuille de l'éducation. esperes, a dil se contenter di seui portefeuille de l'éducation. La gauche, avec sept ministre sur quinze, détient les poste économiques et techniques.

Les « partis bourgeois » (partidu centre, libéral et suédois) ont gur aussi, sept portefeuilles man d'importance politique moindre. A l'exception des affaires étrangères, confiées au très jeune—il n'a bas encore trente et un ans—vice-président du partidu centre, M. Paavo Vayrynen, qui accompagner, dès mardi 17 mai M. Kekkoner, dans son voyage officiel en Un on soviétique. Enfin, un ministre « sans parti », M. Rekola, deu jeune ministre des finances, donne une légère majorité, dans le chainet, au centre. Le gouvernement ne comprend que quatre no veaux ministre saur quinze. Cunq d'entre eur viennent den choinet démissionnaire, huit appartenaient au gouvernement majoritaire d'il y a dix-huit mois. Le gouvernement compte peut-être les trois melleurs politiclens finlandais, habiles au compromis et aptes à saisi l'occasion favorable : MM. Johannes Virolainen, le vétéran de la politique 'agrarienne, qui a maintenu sore parti en position de force : Kalovi Sorsa, qua le passage forcé la l'opposition a considérablement muri, et le communiste Arvo Aalto, qui associe les talents d'u stratège à long terms à un 'réalisme inébraniable.

GILLES GERMAIN.

### LE NOUVEAU CABINET

Premier ministre : M. Kalevi Sors (social-democrate); Ministre de l'agriculture et des forêts assurant l'intérim du premier ministre : M. Johannes Virolaines (parti du centre) ; Economie : M. Esku Rekola (sans parti) ;
Affaires étrangères : M. Paavo Vijrynen (parti du centre) ; Justice : M. Tuure Salo (libéral) ;

Intérieur : M. Eino Unsitalo (parti du centro):
Défense : M. Taisto Tähkämää
(parti du centro);
Finances : M. Paul Paaveln (parti

Finances: M. Paul Paavaln (parti social-démocrate);
Education: MM. Kristian Gestrin (parti suédois) et Kalevi Kivisto (a. K. D. L.);
Transpurts: M. Veikko Saarto (S. K. D. L.);
Commerce et industrie: M. Esro Rautala (social-démocrate);
Affaires sociales et sauté: Mme Pirkko Tyōlajārvi (parti social-démocrate) et M. Olavi Martikainan (parti du centre); (parti du centre); Travall : M. Arvo Asito (S.E.D.L.).

### Pakistan

### L'opposition a rejeté le projet de référendum annoncé par M. Bhutto

L'opposition a catégoriquement rejeté samedi 14 mai le projet de référendum présenté par M. Bhutto (le Monde des 15-16 mai) pour mettre un terme à la crise que connaît le pays depuis les élections du 7 mars. Elle exige la démission du premier ministre, considérant qu'aucun scrutin ré-gulier oe peut avoir lieu tant qu'il sera au pouvoir.

Le Pir (titre religieux) Pagaro a été assigné à résidence quel-ques heures après avoir lu la dé-claration dans laquelle l'Alliance caration dans inquelle l'Alliance cali-tion des partis d'opposition — exprimait son refus. Il était le seul des dirigeants de l'Alliance encore eo liberté.

Le calme a régné samedi et dimanche à Karachi et à La-hore, principaux foyers d'agita-tion. Mais à Multan, importante

Vacances gratuites

à Isola 2000?

d'Isola 2000 avant d'acheter... et passer des vacances

Vous pouvez essayer gratuitement le confort

A Isola 2000, la plupart des sports sont gratuits:

tennis, piscine, tir à l'arc, gymnastique... et bien sûr pêche et randonnées. Car Isola 2000 est perchée

A Isola 2000, vous vivrez de vraies vacances d'été à

la montagne. Vous aimerez ses forêts, ses torrents,

ses lacs, ses sentiers de promenade ... et le soleil de

A Isola 2000, vous pouvez bénéficier de vacances à

vous achetez un appartement ou un studio, nous vous

Voilà une une bonne façon de faire connaissance svec

*isola 2*000

bon compte. Si, avant la fin de votre séjour,

remboursons votre location de logement

A 90 km de Nice/Côte d'Azur.

Renseignements: Maison d'Isola-38 rue de Lisbonne, Paris 8°: 387.55.09 ou station: (93) 02.70.50 ou votre agent <u>de voyages</u>

Pour recevoir gratuitement la documentation, retournez ce à La Maison d'Isola - 06270 Villeneuve-Loubet

à 2000 m d'altitude dans un cadre magnifique.

la Côte d'Azur (Nice est à 90 km).

(appartement ou hôtel).

wille du Pendjab, des affrontemeots entre manifestants et forces de l'ordre out fait au moins hnit morts et une trentaine de blessés. Un communiqué officiel fait état de cinq blessés graves parmi les forces de l'ordre. L'administration d'une partie de la ville a été conflée à l'armée.

Le général Iqual, chargé de l'application de la loi martiale à Lahore, a affirmé au correspondant de l'agence Associated Press qu'il a été victime d'un « acte de malveillance » de la part de l'opposition (qui avait annoncé sa démission). Le général Iqual continue d'assumer ses fonctions, mais un officier appartenant à son état-major a déclaré qu'il y avait « une part de périté » dans les informations faisant état de la démission de cinquante-cinq officiers. — (A.F.P., A.P.) ville du Pendjab, des affronte-

### Inde

#### LES ÉTATS-UNIS SERAJENT PRÉTS A REPRENDRE LES LIVRAISONS D'URANIUM A NEW-DELHI

Washington (A.F.P.). — Le gouvernement américain est prêt gouvernement americam est pret à reprendre ses livraisons d'ura-nium à l'Inde, si ce pays accepte le contrôle international, ont indiqué, dimanche 15 mai à Washington, des sources proches de l'administration.

de l'administration.

Aux termes d'un contrat signé par les deux pays, l'Inde a commandé, l'année dernière. 12 tounes d'uranium légèrement enrichi aux Etats-Unis, destiné à alimenter sa centrale de Taxapur, Mais la livraison avait été bloquée par le président Ford, décision confirmée par le président Carter. New-Delhi a fait valoir que la centrale de Tarapur, qui alimente en électricité quarante millions d'Indiens, cesseralt de fonctionner si le combustible américain n'était pas prochaineaméricain n'était pas prochaine-

Les Etats-Unis mettraient comme condition à toute nouvelle ilvraison d'uranium la signature d'un nouveau contrat obligeant l'Inde à accepter le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur ses installations nucleaires du Rajastan, où a été expérimentée en 1974 la première bombe atomique indienne.

● Les sept journalistes étran-gers expulsés par le gouvernement de Mine Gandhi après la procla-mation de l'état d'urgence peuvent revenir en Inde et y reprendre leurs activités, a annoncé, samedi 14 mai, le ministre indien de l'in-

## DIPLOMATIE

Pour la première fois depuis quatre aus... LES FORCES ALLIÉES ONT DÉFILÉ A BERLIN-OUEST

Berlin.—La Journée des forces tique, écrit que «les ennemts de alliées, commémorant la fin de la la détente » ont accueilli cette seconde guerre mondiale, a été déclaration comme «un signal celéprée samedi 14 mai à Egrin—pour de nouvelles attaques contre célébrée samedi 14 mai à EgrinOuest avec un éclat partiPlus de 1500 soldats, 120 vétcité pue que 100 chars et englis à
chenilles des forces américaces, britanniques et françaises int
défilé devant les génératur allies,
les bourgmestres, M. Stobbe, qui
administre la cité sous l'antorite
des Trois, et des milliers de Berlinois, qui les ont applands.

Les alliés ont ainsi renoué avec
una tradition datant de 1964 et
qui avait été interrompue en 1973
en raison des incidents que, à la
snite de l'agitation étudiante et
des manifestations contre la
guerre du Vietnam, elle provoquait. pour de nouvelles attaques contre les dispositions fondameniales de cet affected, et ajoute : « Pour foire en sorte que Berlin - Ouest cesse d'être un foyer de disputes cesse d'être un flément constructif pour les pair « la détente, il jaut observer révourent ment l'accord sur tous les points et ne pas en miner la base par les déclarations comme celles de Londres. » — (A.F.P.)

guerre du Vietnam, elle provo-quait.

Toute manifestation ou distri-bution de tracis avaient été inter-dites aux abords du défilé.

D'antre part, la Pravda du dimanche 15 mai dénonce la décla-ration du Berlln adoptée au «sommet » de Londres (le Monde du 11 mai) com me témoignant d'une volonté de «miser l'accord quadripartite de 1971 » sur l'an-cienne capitale alle man de M. Zioubanov, correspondant à Berlin de l'organa du P.C. sovié-

## **OCÉANIE**

#### Washington envisagerait D'ACCORDER L'ENDÉPENDANCE A LA MICRONÉSIE

Washington (A.P.). — Selon le Washington Post, le président Carter pourrait seconder l'indé-Carter pourrait secorder l'indé-pendance totale aux les du Paciflque du Nord qui forment la Micronèsie, territoire sous tutelle des Etats-Unis depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Jus-qu'à présent, Washington n'envi-sageait qu'une formule d'indépen-dans « partielle ». Les projets du président seront discutés à partir du mercredi 18 mai entre une mission du gouvernement amé-ricain et des dirigeanis microné-siens qui se réuniront à Honoluiu. [al les Etats-Unis accordent son indépendance à la Micronésie, ils ne feront que respecter la lettre et l'esferont que respecter la lettre et l'es-prit du mandat qui leur fut confié par l'ONU. Jusqu'à présent, les Américains out mené une politique d'intégration des quelque cent cingt mille Micronésien qui vivent sur plusieurs centaines d'Dés. Les lles Marienne sont déjà e territoire américain » et, dans les autres archipels, la pupulation est, au fil des années, devenu de plus en plus dépendante, économiquement et culturellement, des Etats-Unis. Washington demeure de touts façon décidé à défendre ses intérêts stratégiques dans la région et soutient le projet de construction d'un super-port pétroller dans les lles Palsu, avec la participation de capitaux japonais et iraniens.]

### A propos du Parlement européen

### M. DEBRÉ : une nouvelle négociation est possible.

M. Michel Debré, évoquant dimanche 15 mai devant « le Chub
de la presse » d'Europe 1 le problème de l'élection de l'Assemblée européenne au suffrage universel, a déclaré « J'ai appris
qu'une nouvelle négociation était
impossible. Or il n'est pas besoin
d'être un vieil habitué des problèmes internationaux pour se
souvenir que, il y o quelques
années, le gouvernement britannique conservateur avait acheve,
avec les outres partenaires, une tintees, e gouvernement virtuelnique conservateur avoit acheve,
avec les outres partenaires, une
bonne négociation pour faire
entrer la Grande-Bretagne dans
le Marché commun. Puis, les
élections ont conduit un gouvernement truvailliste au pouvoir et
c'est celui-ci qui s'est tourné vers
les outres partenaires en leur déclarant « Nous réouvrons la
» négociation. »
» Alors, pourquoi ce qui a été
accepté pour la Grande-Bretagne
ne le serait-il pas pour la
France? En ce qui me concerne;
je tiens à vous indiquer que je
n'accepte pas l'idée qu'une nouvelle négociation soit impossible.
(...)

) Pout un certain nombre de

» Pour un certain nombre de pays, les pouvoirs de cette Assemblée ne doivent ovoir oucune limitation, et sa compétence — pour reprendre les termes de lo motion votée par le Parlement hollandais — doit être oussi gronde que celle d'un Parlement Et à nous, Français, on nous dit compétence strictement limitée au traité de Rome.

» Sur ce point, personne depuis

» Sur ce point, personne depuis trois mois ne m'o opporté d'objec-tion. Il existe une incompatibilité

tion. Il existe une incompatibilité totale, une contradiction complète entre ce qui est décloré dans certaines capitalest et ce qui est dit chez nous. »

M. Jacques Chirac a déclaré, samedi 14 mai, devant les secrétaires départementaux du R.P.R.:

« Nous ne voterons pas lo ratification de l'élection au suffrage universel de l'Assemblée européenne-si ne sont pas obtenues péenne si ne sont pas obtenues les garanties que nous jugeons



topicals a sea film A

.....

2.3 T E Tall to be a more

A see and

The state of the state of

ومستحو والعطيخ والصوبي فيتني فيخواج 6500 Harris 1999 1997 - 1998 1998 - 1998

4 1.4 5 30

THE STATE OF THE S

THE REAL PROPERTY.

474

والمستود والم

grand of the property of the p

Berling and Art Control of the Contr

**展 伊拉** 

The state of the s Madrid. — Don Juan de Bour-bon, comte de Barcelone, a cédé le samedi 14 mai tous ses droits le samedi 14 mai tous ses droits dynastiques, comme chef de la maison royale espagnole, à son fils Juan Carlos I Cette cession signifie que la « légitimité » de Don Juan Carlos ne s'appuie plus seulement sur le fait qu'il est le successeur de Franco et l'héritier des militaires soulevés en 1936 contre le gouvernement républicain, mais qu'il prend place de plein droit dans la ligne dynastique qui, pendant des siècles, a règné en Espagne.

Le jeune souverain assume sinsi la légitimité de son grandpère Alphonsa XIII, dernier roi d'Espagne qui, détrôné le 14 avril 1931, quitta le pays lors de l'installation de la seconde république.

L'acte de renonciation (il ne carlot d'acte de renonciation (il ne carlot des seconde république.

1931, quitta le pays lors de l'installation de la seconde république.

L'acte de renonciation (il ne s'agit pas, en effet, d'abdication, puisque Don Juan na, en fait, jamais régné) s'est déroulé au cours d'une cérémonie au palais de la Zarzuela à Madrid.

Don Juan de Bourbon, an garde-à-vous, saluant d'un leger mouvement de tête son fils, a dit à celui-ci « Majesté, l'Espagne avant tout », formule prononcée devant lui par Alphonse XIII, le 28 février 1941, à Rome, quelques heures avant sa mort. Ce dernier avait abdiqué en sa faveur un mois plus tôt.

Au cours de son acte de renonciation, Don Juan de Bourbon a déclaré : « Le roi doit être le roi de tous les Espagnols. »

Regrettant vivement que sa pensée politique n'ait pas toeché

Regrettant vivement que sa pensée politique n'ait pas toeché l'ensemble des Espagnols (la dietature franquiste censura pratiquement tous sea messages en faveur de la monarchie constitutionnelle), le comte de Barcelone a conclu : a Une fois la monarchie installés et consolidée en la personne de mon fils et héritier. Juan Carlos, qui, au cours de la première étape de son règne a été clairement accepté par le peuple espagnol et qui, sur le plan international, a ouvert de nouveaux horizons, je crois que le moment de lui remettre la a légalité historique à dont fai moi-même hérité est enfin arrivé.

phonse XIII avaient été exancés : » Vous avez accompit un acte ima Vous avez accompli un acte important. a Il a ajouté : a Je respecteral la volonté populaire en défendant les valeurs traditionnelles et en pensant surtout que la liberté, la justice et l'ordre doivent inspirer mon règne. Dans ces conditions, la monarchie constituera un élément décisif en javeur de la stabilité si nécessaire à la nation.

Le geste du comte de Barcelone a désamorcé une possible campagnu politique menée par ceux qui rappellent que la légitimité de Juan Carlos avait été proclamée d'abord par les vainqueurs de la guerre civile. Le comte de Barcelone, respecté par tous les

celone, respecté par tous les Espagnois et d'une orientation démocratique indiscutable, a donc renforcé la position du roi.

JOSÉ-ANTONIO NOVAIS.

ltalie APRÈS QUARANTE JOURS DE SÉQUESTRATION

M. de Martino a été libéré en échange d'une rançon de 1 milliard de lires

De notre carrespondant

Rome. — M. Guldo De Mertino, longue série d'atteintes à l'ordre secrétaire de le fédàration socia- public, qui ont pris, depuis quel-liste de Neples, a été libérà per ses ques jours, un caractère encore plus revisseurs, dimanche 15 mai, eprès accentuà ; eux ettentats quetidiens una quarantaine de jours de séques- e ajoutent de petits àpisodes de trallen. Ce n'est pas une souscrip- guérille urbaine et des agressiens bon proprement dile, mais une politiques à main ermée. Le bilen des effre spontanée ., qui eurait per- heurts entre menifestants et forces mis à sa familie de payer une ran- de l'erdre, vendredi 13 et samedi con àveluée à 1 milliard de lires 14 mai, s'àlève à deux morts, puls-(6 milliens da francs). Devant les qu'un policier, qui avait étà blessé journalistes, l'intéressé a émis l'hypo- par balle à Milen, vient de succomber thèse d'un acte de délinquance lié à ses blessures. Quant à la jaune à des ectivités politiques. Son père, fille luée à Reme par un coup de \*\* légalité historique à dont fai mod-même hérité est enfin arrivé.

En consequence, feifre à ma partie la renonciation de mes droits historiques, titres et avantages (...). Je désire seulement conserver pour mot-même le titre de comte de Barcelone, à Juan Carios à répondu- à son père que les desire d'Al
\*\*Tourie la renonciation de mes conserver pour mot-même le titre de comte de Barcelone, à comme le noire de conserve de nouveaux incidents à origine politique, car, dil-il, de simcette occasion, l'interdiction de maples délinquents ne se servient pas nitesier à Rome n'étant plus observée ettaqués à une temple peu tortunée gauche et les provocateurs qui y sont
cette occasion, l'interdiction de maples délinquents ne se servient pas nitesier à Rome n'étant plus observée ettaqués à une tente de le copitale. On ne peut
cette occasion, l'interdiction de maples délinquents ne se servient pas nitesier à Rome n'étant plus observée ettaqués à une tente de la cordiction de macette occasion, l'interdiction de maples délinquents ne se servient pas nitesier à Rome n'étant plus observée et de nouveaux incidents à l'action de main de conservée de nouveaux incidents à l'action de main de conservée de nouveaux incidents à l'action de main de conservée de nouveaux incidents à l'action de main de conservée de nouveaux incidents à l'action de main de conservée de nouveaux incidents à l'action de main de conservée de nouveaux incidents à l'action de main M. Francesco De Martine, ancien feu, elle doll être enterrée, ce lundi

Don Juan de Bourbon cède tous ses droits La grève générale au Pays basque Lisbonne tente d'obtenir du F.M.I. est très suivie

(Suite de la premuere page.)

d'extrême gauche et, selon certaines ont leit le coup de feu contre les militante nationalistes basques. Il e'agit, sans doute, de membres d'organisations d'extrême droite ayent l'intention de jeter da l'huile sur la feu et d'exploiter à leur profit is poudriare basque. D'eutre part, le slogan - ETA, le peuple est evec tol - a pour la première tole éclaté dans les rues de Bilben dimanche. L'organisation révolutionneire basque, responsable de très nom-breux attentats et sabotages eu cours des dernièes annàes, ne a'est pas manifestée dapuis l'embuscade tendue à deux policiers II y a deux mois à Mondragon. Ceux-ci avalent été tués.

La branche politico-militaire de l'ETA s'est en partie intégrée dans

rumeurs, elle eurait accepté de conclure une trêve de fait juaqu'aux élections du 15 juin. Mais la brenche militaire da l'ETA n'a pas adopté le même position ul menece da passer de nouveau à l'ection directe si tous les prisonniers politiques 24 mai. Bien que cartelnas organi-sations nationalistes solent ioin d'epprouver toutes les méthodes violent de l'ETA, Il est clair que les brutslités policières de ces durniers jours contribuent à faire basculer du côté des éléments les plus actits et les plus engagés. Fait eignificatit, la pétition urgenie adressée à la fin de la earnaine dernière eu chef du son attention eur la situation • très grave - eu Pays basque étali signée par toutes les organisations poli-tiques, ETA inclus, des provinces du

plusieurs organisations besquee

Les quetre-vingts candidets eux élections des partis d'oppositien, qui e'étaieni enjermés vendredi dana une église de Bilbeo, ont quitté les lieux et rédigă un taxte affirmant que « l'amnistie Iolale et Immédiate ainsi que le libre retour des exités eont deux conditions indispeneables pour le coexistence eu Pays

Une colère fondée sur un sentiment d'injustice

Le gouvernement espegnol publié un communique lundi, rappe-lent que « l'erdre public sera rigou reusement maintenu pour garantir le déroulement des alections . De leur côté, les fermetions netionalistes du Pays basque font appel avec insistance à teus les pertis espagnola lègelisés ou non, se réclemant de la démocratie, et leur demandent leur

La colère basque, fendée sur un senilment d'injustice et de discri-minetion, eet un défi lancé à la fois au geuvernement central et à des formatione de geuche, dont le soil-derile parait assez faible à un mois des premières élections ganérales en Espagne depuis quarante ens.

 A L'INVITATION DU GOU-VERNEMENT DE L'URSS., M. de Guiringaud, ministre français des affaires étrangères, fera une visite efficielle en Union soviétique les 6 et 7 juin 1977.

Vietnam

LES CONSEILS POPULAIRES chargés de l'administration d'Ho-Chi-Minh-Ville (Saigon), et de trente-huit provinces du Sud eut été élus le dimanche 15 mai. L'agence vietnamienne de presse précise que dans de nombreux bureaux la participation a été de 100 %, et que des personnalités de l'ancien régime ont pu exercer leur droit électoral. De son côté, l'agence yougoslave Tanyoug indique que dans certaines direconscriptions des tracts appelant an boycottage ont été distribués clandestinement et que des affiches de candidata ont été lacérées

esti décédé samedi 14 mai à l'age de soixante-onze ans.

rapport, le rétablissement de la confiance du secteur privé, qui aurait été ébranle par les événe-ments des « dernières années », serait netamment conditienné serait netaminent conditierne par la politique du gouvernement en ce qui coucerne l' « attribution d'indemnités aux propriétaires d'actions des entreprises natio-

### Portugal

### un prêt destiné à financer le déficit de la balance des paiements

Le vice-président des Etats-Unis, M. Mondale, est arrivé à Liebonne le 15 mai peur une visite de trois jours au Portugal. Après s'être entretenu dimanche avec M. Young de la situatinn en Afrique australe, il devait avoir, ce innul, des entretiens avec le chef de l'Etat, le général Eanes, et avec M. Soares, premier ministre. L'essentiel des discussions devait âtre consacré à la sitation économique du Portugal et à l'assistance financière que pourrait recevoir ce pays afin de recquilibrer sa balance des paiements et tenter de sortir de la crise où li se débat.

De notre correspondant

Lisbonne. — Négocier dans les meilleures conditions un prêt permettant de financer le déftait prévu de la balauce des patements en 1977; tel est, semble-t-fl, l'ebjectif de la délégation portugaise — constituée par MM. Lopes et Constancio, respectivement gouverneur et vice-gooverneur de la Banque du Portugal, — qui, ce lundi 16 mai, devait rencontrer au siège du F.M.I. à Paris, les représentants de dix-cept pays (les membres du Marché commun et de l'Associetion européenne de et de l'Associetion européenne de libre échange (sauf l'Islande, les Etats-Unis, le Canada, le Vene-zuela et le Japon).

Selon l'hebdomadaire modéré Expresso, la formation du consor-Expresso la formation du consortium de pays qui devaient prêter au Portugal 1.5 milliard de doilars, serait très cempromise. Les discussions de Paris ne porteraient que sur une somme de 750 millions de dellars — dont 300 millions doivent être verses par les Etats-Unis, et 200 millions par la R.F.A. La détermination des conditions du financement et le contrôle de son utilisation pourraient être conflés au F.M.L.

Or les conditions posées par le P.M.I. et la Banque mondiale sont de plus en plus lourdes. 
« Leurs conseñs ont très vite pris la forme d'exigences et d'obligations », écrivait le 29 avril l'hebdomadaire O Jornal. Le redressement de l'économie portugaise dépendrait, selon un rapport de la Banque mondiele en date du la Banque mondiele en date du 23 décembre 1976, de l'applica-23 decembre 1976, de l'applica-tion des mesures suivantes : libératien des prix et blocage des salaires afin de réduire la consommation ; réduction du dé-ficit budgétaire ; augmentation des impôts et des bénéfices des entreprises publiques ; augmen-tation de l'investissement pu-blic : encouragement de l'écoparne

Quelques-unes de ces « sugges-tions » ont été incorporées dans le « programme d'austérité » an-nonce le 28 février. Une dévalua-tion de 15 % avait été décrétée. L'augmentation des a a la i res en 1977 a été limitée à 15 %. D'autre part, un projet de loi sur les indemnisations est en discussion au Parlement. Les dà-putés devent également se prodiscussion all Parlement. Les da-putés devront également se pro-uoncer eur trois autres projets qui préciseront l'orientatien don-née à l'économie du pays : l'un sur la grève, l'autre sur le statut juridique des » commissions de travailleurs », et le dernier sur l'exercice du « contrôle ouvrier ». Une loi définissant les limites des

Lisbonne. — Négocier dans les meilleures conditions un prêt permettant de financer le déficit prévu de la balauce des patements mi 1977; tel est, semble-t-til. Les prix n'ont pas été entièrement 1977; tel est, semble-t-til. Les prix n'ont pas été entièrement libérés. Ils ont pourtant sensiblement augmenté ces dernière constituée par MM. Lopes et Constancio, respectivement gouverneur et vice-gooverneur de la Banque du Portugal. — qui, ce lundi 16 mai, devait rencontrer au siège du F.M.I., à Paris, les représentants de dix-cept pays cles membres du Marché commun bloqués jusqu'à la fin de l'année, mais ce a paniern est très peu garni. « On ne peut nême pas foire une soupe oree », dit-on lel. Le taux d'inflation depuis le le janvier n'est pas connu ; le secrétariat d'Etat à la planification et l'Institut national de la statistique ont, paraît-il, des chiffres différents. Dans des milleux proches du ministère des finances on l'estime à 25 %; et ce taux est sans doute provisoire : l'effet de la dévaluation ne se fera réellement sentir qu'à partir de la fin mai.

### L'accroissement de la consommation

Le mécontentement se repand ; à en croire une étude faite par l'intersyndicale, le niveau de vie, pour beaucoup de travailleurs, serait déjà inférieur à celui d'evant la « révolution des cell-

lets ».

« Il n'y a pas de démocratie sans stabilité économique », dé-

clare M. Mario Soares. La marge de manceuvre du gouvernement est, pourtant, très rédulte : l'héri-tage est difficile à supporter. Aujeurd'hui, le Portugal u'a plus de colonies. Les envois des immi-grés out sensiblement dimineé et les teuritres sont alles à le reles touristes sont allés à la re-cherche d'autres herizons. La pro-ductivité, a balssé, Les investisse-ments ent flèchi, des capitaux portugais ont franchi la frontière, des entreprises étrangères out choisi des endrelts plus calmes. L'épargne privée a baissé, l'aug-mentation des selaires se traduisant, en règle générale, par l'ac-croissement de la consommation. En revanche, les dépenses publiques ont crû vertigineusement. Et le déficit de la balance des pale-

le déficit de la balance des palements s'est aggravé.

Pour payer, en partie, ce déficit, les autorités ont dû puiser sur les réserves : en décembre 1976, il ne restaitt que 204 millions en droits de tirage spéciaux et 1,125 milliard en or — dont 36 % hypothégués. hypothéqués.
Alors que le dette en vers

Alors que le deue en vers l'étranger atteint déjà des pro-portions considérables — 105,7 milliards d'escudos, c'est-à-dire plus de 2.5 milliards de dellars, —

plus de 2.5 milliards de dellars, —
le gouvernement doit encore emprunter en 1977, notamment pour
financer la construction d'écoles,
de routes, de logements sociaux
et de projets agricoles.

A Londres, les dirigeants des
pays de l'OTAN ont salué il y a
quelques jours en la persoune du
général Eanes la nouvelle démocratie portugaise. Sont-ils disposés à le soutenir financierement?

Aux Açores

#### DE SÉRIEUX INCIDENTS OPPOSENT SÉPARATISTES ET POLICIERS

Ponta - Deignda (Reuter). — Cinq persoones — doot trois policiers — ont été blessées par balles, et deux bombes ont fait explosion à Ponta-lelgada an cours d'nne attaque menée, le 15 mai, contre le sière de la police par des séparatistes des Açores. Ministre résident du Portugal »n

Acores, le général du rortugal sa Acores, le général Galvao de Figuel-redo a déclaré qu'il s'agissait du plus grave incident enregistré à ce jour dans l'archipel, parce qu'il y a en usage d'armes à fep. Cet inti-dent est intervenu dans na climat de tension créé par l'ordre donné par le président de la République portugaise, le général Ramalho Eanes de faire amener les dropeaux sépo-ratistes qui flottaient sur l'archipel à l'occasion d'une fête religiense. Le général Ennes « déclaré que tous les Portugais devraient condamner cotte a provocation » venue d'un groupe séparatiste e minoritaire et non démocratique ». Il a critiqué, en outre, l'attitude peu énergique du gouvernement régional, dominé par les sociaux-démocrates du P.S.D. Le président a discoté de la situation aux Açores avec M. Francisco Sa Carneiro, dirigeant de cette for-matinn. Ce dernter a indiqué qu'il déplorait ce qu'i se passait «ux Açores et qu'il pourrait «y rendre pour en discuter avec le gooverne-ment régional.

### Allemagne fédérale

 DES HEURTS ENTRE DES MANTFESTANTS DE GAU-CHE ET D'EXTREME DROITE ont fait onze blessés dimanche 15 mai à Hambourg. dimanche 15 mai à Hambourg.

La police a procédà à huit
arrestatiens. Les affrontements
ent éclaté lorsque les militants de gauche eut tenté
d'empècher des représentants
de la formation nationaliste
D.V.U. (Union du peuple allemand) de tenir one reunion
au cours de laqueile l'ancien
colonel de la Luftwaffe Hans
Urich Budel devait prendre Ulrich Rudel devait prendre la parole — (A.F.P., U.P.I.)

AU CONGRES ANNUEL DE LA SECTION ALLEMANDE DU PEN CLUB, réuni du 12 au 14 mai à Mannheim, seize membres ont donné leur démission penr protester contre l'élection de M. Ernest 12 n de l, secrétaire de la V° Internationale (trotskiste) et auteur de plusieurs ouvra-Ve Internationale (trotskiste) at auteur de plusieurs ouvrages de théorie marxiste, qui vit en Belgique, mais qui est l'origine allemande. Ces setze crivalne et journalistes, arm l'esqueia figurent MM. Joachim Fest, anteur d'une biographie de Hitler, et Johannes Gross, rédacteur en chef du magazine économique Capital, ont été suivis par M. Mathofer, ministre de l'intérieur.

### Belgique

GIQUE EN LUTTE », publié par les éditions Vie ouvrière, a été saisi, vendredi 13 mai, pour propagande illicite favorable à l'avortement, apprenden dans les milieux judiclaires bruxellois. Cet euvrage, présenté comme un » annuaire bruxellois. Cet euvrage, pre-senté comme un » annuaire des gauches de la Beigique francophone », est l'œuvre de quatre cent cinquante - sept groupes, associations, partis et syndicats, favorables a un changement de cociaté dans « changement de société dans un sens socialiste ».

### Bolivie

 M TERENCE TODMAN, sous-secrétaire d'État américain aux affaires interaméricaines, est arrivé le 14 mai à La Paz.
Deux thèmes devaient être
discutés lors de son court
séjour en Bolivie : le cas de
citoyens américains détenus
dans ce pays pour trafie de citorens américains dezents dans ce pays pour trafic de supétiants et la question des droits de l'homme. A ce propos, on a annoncé à La Paz la creation d'une assemblée permanente des droits de l'homme avec, à sa tête, l'an-

### A travers le monde

cien président Luis Siles Suazo, et formée par des assem-blées religieuses en contact avec les plus hautes instances internationales. D'autre part, un document dénonçant la un document denonçant la vielation des droits de l'homme en Bolivie, signé par « un groupe représentatif de citoyens nord-américains résidant en Bolivie », a été remis le 14 mai à La Paz à M. Todman.— (AFP.)

### Brésil

 SEPT CHEFS INDIENS ONT DEMANDE, dans une lettre aux antorités, qu'il solt mis fin aux injustices, à l'exploitation et aux atteintes aux droits de l'homme dont sont victimes les l'homme dont sont victimes les quelque 180 000 personnes appartenant à leurs ethnies. Ils déplorent, en particulier, que la Fondation nationale de l'Indien (FUNAI) ait, en violation des coutumes, désigné divers chefs de tribus. Ils accusent les autorités de ne pas les faire profiter des bénéfices provenant de l'exploitation des arbres situés sur leurs terres. Ils denoncent, enfin, plusieurs cas d'emprisonnement, et même de tortures, infligés à des indiens par des Blanes recrutés par la FUNAI pour s'occuper de leurs villages. — (AFP.)

### Danemark

APRES PLUS DE TROIS SEMAINES d'une agitation qui avait gagné, petit à petit, l'ensemble des facultés et des instituts d'enseignement supé-rier du royaume, les organisa-tions estudiantines danoises ont donné l'ordre aux étudiants d'évacuer les bâtiments qu'ils avaient occupés (le Monde du 7 mai).

Le repli s'est fait dans l'ordre. Cette décision e été prise par les contestataires au moment où le Parlement entamait un débat visant à condamner sévèrement laur action. — (Corresp.)

### Ghana

■ LE GOUVERNEMENT DU GHANA a décidé, vendredi 13 mai, la fermeture dest rols universités du pays : Ghana University de Legon, l'univer-sité de sciences et de technologie de Kumasi et Cape Coast University, à la suite de ma-nifestations d'étudiants. — (A.F.P.)

### Italie

ONZE MEMBRES OU SYMPATHISANTS DU SECOURS
ROUGE (qui vient en alde
aux militants d'extrême gauche incarcèrés), dont deux
avocats, ont été arrêtés la
semaine dernière au cours
d'une rafle organisée par la
police italienne à Milan, Bergame et Bologne. — (A.P.)

### Pays-Bas

LE DOCTEUR MIRHAIL. STERN, cinquante-huit ans, qui a quitté le mois dernier l'Union soviétique, où il a été détenu, a demandé l'asilu politique aux Pay-Bae, apprend-on de source antorisée uéerlandaise. Le docteur Stern a obtenn un permis de séjour de trois mois en attendant une décision définitive du ministère de la justice. — (AFP.)

### Sierra-Leone

LE ALL PEOPLE'S
CONGRESS, parti gouvernemental, a remporté aux élections législatives du 6 mai
74 des 97 sièges soums à l'élection au Parlement de Frestown.
A la suite de cette consultation, le président Siaka Stevens a remanié son gouvernement. l'élaprissant de dix-neuf ment, l'élargissant de dix-neuf ment, l'enargissant de dix-neur à vingt-imit membres. M. Saidn A. Fofana, ministre de l'agri-culture et des ressources na-turelles, ne fait pas partie du nouveau cabinet. — (Reuter.)

### Suisse

PLUSIEURS MILLIERS D'AUTONOMISTES FRANCO-PHONES se sont réunis sa-medi 14 mai à Moutier, dans le Jura méridional suisse, pour protester contre la suppression de la mention du peuple juras-sien dans la Constitution du canton de Berne. Cette mani-festation s'est déroulée sans incident. — (Corresp.)

### Union soviétique

. M. PIOTR DEMENTIEV. ministre soviétique de l'indus-trie aéronautique et membre du comité centra) du parti.



ALFRED GROSSER La passion de comprendre

"Un des veilleurs de notre temps' Y Cuau - L'Express Portrait d'un médiateur " A. Fontaine - Le Monde

Aimé Savard Interroge RENE REMOND Vivre notre histoire

D. Delaveau · Hebda T.C. "Livre dense, vie riche" 🖥

"Non point des mémoires..., notre propre histoire" "Livre dense, vie riche"

P. Vlansson Ponté - Le Monde

☐ le Centurion

### LA VISITE EN FRANCE DU PRÉSIDENT NEMEIRY

Le général Gaafar El Nemeiry, prési-dent de la Répoblique démocratique du Sondan, est atteudu ce lundi après-midi 16 mai à Paris pour una visite officielle de trois jours en France.

An cours de cette visite, le chef d'Etat soudanais, qui est accompagne de sept da ses ministres, dont M. Mansour Khaled, le chef da la diplomatie de Khartoum.

aura trois haures da couversation avac M. Giscard d'Estaing, lundi et mercredi. Mardi matin, la présidant soudanais s'entretiendra avec M. Robert Galley, mi-nistre de la coopération, et M. Louis de Guiringaod, ministre des affaires étrangères. Il se rendra, d'autre part, à l'Hôtel de Ville, où il sera reçu par M. Jacques Chirac, maire da Paris. Dans l'après-midi,

il visitera le camp de Satory en compagnie du mluistre de la défense, M. Yvon Bourges, Mercredi matin, il se rendra au château de Versailles, où un déjeuner sera offert en son honneur en Grand Trianon par M. Michel d'Ornano, ministre de la culture et da l'environnement. Dans la soirée, il offrira un diner en l'honneur de M. et Mme Giscard d'Estaing.

### **PORTRAIT**

### Du socialisme nassérien à l'alliance avec les régimes modérés

a Nous voulons jaire de la nouvelle République démocratique du Soudan un phare du socialisme sur notre continent comme l'est devenu le pays de Fidel Casiro en Amérique latine s, déclaralt, en août 1969, le général Gaafar el Nemeiry. Deux mois suparavant, il avait été choisi par un groupe d'officiers socialistes, nassériens et communistes pour présider la junte révolutionnaire qui avait pris le pouvoir, le 25 mai, afin de débarrasser le pays du « régime corrompu des portis ».

Depuis lors, le général Nemeiry a déjoué au moins une demidouzaine de tentatives de coups

a déjoué au moins une demidouzaine de tentatives de coups
d'Etat provenant aussi bien de
l'extrême droite que de la gauche. Dans cette longua lutte pour
sa survie politique, il e évolué
radicalement. Counu, à l'origine,
pour ses positions anti-impériailstes et panarabes proches de celles du président. Nasser, il s'est
rapproché graduellement de
l'Afrique modérée, des pays arabes conservateurs et de l'Occident, empruntant ainsi une voie
qu'il avait condamnée avec tant
de véhémence en 1969.

qu'il avait condamnée avec tant de véhémence en 1959.

Ce militaire de quarante-sept ans, bâti en athlète, le sourire triste, la chevelure drue et la moustache fine, a été élevé dans le respect de l'islam. Il s'est montré, à l'occasion, imployable. Con ne fait pas de bonnes révolutions avec de bons sentiments », déclarait-il au lendemain da son arrivée an pouvoir. En mars 1970, il nole dans le sang l'insurrection des partisans de l'iman Hadi El Mahdi, chef de la secte politico-religieuse des Ansar, dont les adeptes s'étaient réfugiés dans l'île d'Aba, à 250 kilomètres du sud de Khartoum. En juillet 1971, il fait exécuter — apres des du sud de Khartoum. En Juillet 1971, il fait exécuter — apres des procès sommaires — une ving-taine de sympathisants ou de membres du parti communiste, dont quelques-uns étaient ses compagnons d'armes les plus proches, ceux-là mêmes qui l'avalent aidé à prendre le pon-voir et qui par la suite l'avalent voir et qui, par la suite, l'avaient épargné lorsque, durant les trois jours de l'éphémère « Commune de Khartoum », ils détinrent le pouvoir après le succès initial de leur coup d'Etat. Il avait alors été jusqu'à se faire photographier en train de prendre le café avec les condamnés à mort dout Abdei Khalek Mahgouh, se-crétaire général du parti commuoir et qui, par la su

crétaire général du parti commu-niste, juste avant de les envoyer

niste, juste avant de les envoyer au supplice.

L'élimination du parti communiste et des officiers de gauche de la junte militaire fait du président Nemeiry le dirigeant incontesté du Soudan. Les communistes et leurs alliés au sein de l'armée refusaient, en effet, obstituément de dissoudre leurs organisations et de s'enrôler à titre individuel dans le parti uniqua qu'il voulait créer sur le modèle de l'Union socialiste arabe en Egypte. Ellen ne s'oppose désormais à ses projets. En septembre 1971, il se fait plébisciter président de la République, ordonne la dissolution du Consell de la révolution, jusqu'alors autorité suprème de l'Etat, et fait retifier par le congrès de l'Union socialiste, désormais acquis à ses idées, la Constitution permanente qui consacre sa prééminence eu qui consacre sa prééminence eu sein du régime. Il contrôle personnellement l'armée qu'il épure da tous les éléments «suspects». Outre les pro-communistes, il écarte les socialistes et les nasecarte les socialistes et les nas-sériens. Tout en maintenant les formes d'organisation calquées sur le modèle nassérien, il rejette son idéologie « unioniste et onti-impérialiste ». Cela entraînera la détérioration des relations du Soudan avec la Libye du colonel Kadhafi, qui se pose déjà en tant que successeur du Rais, et de l'Egypte du président Sadete, qui n'a pas entamé encore sa poli-tique de dénassérisation. Le nouvel homme fort du Sou-dan, se dégageant de plus en plus

L'ouverture sur le monde occidental et les evances faites aux pays africains limitrophes lui permetteut de mettre fin à la guerre oubliée », qui, depuis près de dix-sept ans, opposait les populations noires animistes ou chrétiennes des trois provinces méridionales du pays au gouvernement de Khartoum. L'Ethiopie de l'empereur Hallé Sélassié, qui e valt encouragé la rébellion sudiste, accepte de l'aider à élaborer un règlement politique fondé sur l'autonomie interne. En échange, le chef de l'Etat soudanais met fin à l'assistance qu'il fournissait aux guérilleros d'Erythrée. L'a ce o rd d'Addis-Abeba du 23 février 1972 renforce les assises du régime en suppriles assises du régime en suppri-mant un abcès de fixation dans le Sud, qui drainait les ressources financières du pays at compro-mettait tout développement économique d'envergure.

Les problémes intérieurs demeurent cependant. Si le parti communiste, décapité, ne repré-sente plus une menace réelle pour le régime, les sectes politico-rell-gieuses des Ansar et des Khatmia.

ainsi que les Frères musulmans, constituent une force d'opposi-tion d'autant plus dangereuse qu'elle semble disposer de l'appui de l'Arabie Saoudite. Eyad estime en effet que le pouvoir personnel exercé par le président Nemeiry est trop fragile pour écarter entièrement l'éventualité d'un retour en force de la ganche sur la scène politique.

Deux nouvelles tentatives de Deux nouvelles tentatives de coup d'Etat, en septembre 1975 et en juillet 1976 — toutes deux férocement réprimées, — montrent que le régime reste menacé Habile politicien, le général Nemeiry se rend en Egypte où il signe, le 15 juillet 1976, avec M. Sadate un pacte de défense com-mune pour vingt ans.

Allé privilégié de l'Arable Saou-dite, le président Sadate réussit à convaincre Ryad de la nécessité d'apporter une contribution concrète aux besoins militaires et économiques du Soudan. Le 17 juillet, les trois chefs d'Etat décident à Djeddah de coopérer dans le domaine militaire et de dans le domaine militaire et de la sécurité. La « sainte alliance »

qui unit l'Arabie Saoudite, le Sou-dan et l'Egypte garantit désor-mais la stabilité du régime de

JEAN GUEYRAS.

[Né à Omdurman en 1930, le général. Neuneiry est less d'une famille modeste. Son grand-père était un muezzin et son père employé d'une société d'agents unaritimes britanniques àprès l'école primaire dans es ville natale, il fait des études secondaires à Khartoum, ville Jumelle d'Omdurman En 1950, Il est admis à l'école militaire de Khartoum, d'ot il sort deux ans plus tard. An débui de 1963, Il participe à la cête de sa compagnie aux opérations contre les rebeiles du Sud. Ses auccès sur le terrain et ses idées politiques anticonformiates lui valent de partir en singe de formation militaire d'abord en Allemagne fédérale (1964-65), puis aux Etais-Unis (1966), A son rezour u se voit confier le commandement de la place de Chendi, au nord d-Khartoum, doot la garnison est chargée de la défense de la capitale Il conservers ce poste jusqu'au juu; do comp d'Etat, le 25 mai 1969. Au lendemain de la prise du pouvoir par la junte militaire dont il devient le ché, il est comma général et commandant en chef des furces armées.]



## Un projet prestigieux, le canal de Jonglei

Juba. — Une seule machine, colossale, certes, pour parcer un canal de 281 kilomètres de long, et le Soodan, pauvre et sous-exploité, changera de visage. Le rêve du début du slècle est en passe de se réaliser. L'Egypte et le Soudan se sout entendus pour discipliner le Nil Blanc entre Jonglèl et Malakal dans la province méricipliner le Nil Blanc entre Jonglei et Malakal, dans la province méridionale du Hant-Nil. Coût de l'opération 220 millions de francs, à partager entre les deux pays voisins. Son but est de récupéner 3.8 milliards de mètres cubes d'eau perdus par évaporation, at d'aménager des centaines de milliers d'hectares de terres propres aux cultures.

Un peu en amont de la localité de Malakal, la bras du Nil venu des Grands Lacs forme un targe des Grands lacs forme un large coude avant d'être rejoint par le Bahr-El-Ghazal à l'ouest et la rivière Sobat à l'est. Le coude est lui-même composé de deux voies d'eau, le Bahr-El-Jabel et le Bahr-El-Zeraf. Le canal de le galet tracé pratiquement en le Bahr-Ei-Zeraf. Le canal de Jonglet, tracé pratiquement eu ligne droite, doit couper ce coude. Dans une première phase, son débit de 20 millions de mètres cubes par jour permettra de réduire et de régulariser ceux du Bahr-Ei-Jebel et Bahr-Ei-Zeraf. Les risques d'inondation et de sécheresse seront réduits et les piaines avoisinantes seront aménagées. Dans une deuxième phase. nagées. Dans une deuxième phase nagées. Dans une deuxième phase, les lacs équatoriaux (Albert, Kyoga et Victoria) seront utilisés comme réservoirs d'eau et la capacité du canal de Jonglei sera portée à 43 millions de mètres cubes d'eau débités par jour (soit par l'élargissement du canal soit par la percée d'nu canal paralèlle).

Les travaux d'excavation de la première phase serout exécutes par deux sociétés françaises, la Compagnie de construction internatio-nale et la Compagnie française d'entreprises. La gérance de l'end'entreprises. La gérance de l'en-semble des travaux a été confiée aux Grands Traveux de Marseille. Large de 52 mètres et profond de 4 mètres, le canal aura une décli-vité de 7 à 9 centimètres par kilomètre (altitude : 418 mètres à Jonglei et 386 mètres à l'em-bouchure de la Sobat). Trois De notre envoyé special

régulateurs sont prévus : deux de tête, à la hauteur de Jouglei, et le troislème, de queue, près de l'emboochure de la Sobat. Les rives du canal seront aménagées en rontes ntilisables pratiquement toute l'année. Une seule machine servira au creusement du canal, qui pourrait être terminé en 1978. L'ensemble des travaux de la L'ensemble des travaux de la première phase doit a'étaler sur une période de cinq aus

Les bénéfices de l'opération Bahr-El-eral, est encerclée par les eaux depuis 1964. Un canal annexe d'un débit quotidien de 5 millions de mètres cubes per-mettra de la dégager (le Bahr-El-Zeraf verra sou niveau réduit da 21 centimètres en période d'inon-dation et da 40 centimètres en période de basses eaux) et d'irri-guer 3,7 millions de feddans dans le secteur compris entre la canal de Jonglei et le Bahr-El-Zeraf.

### Les réserves des écologistes

La distance par voie fluviale entre Malakai, au nord, et Juba, la capitale du Soudan méridional, sera réduite de 300 kilomètres. En eval de Malakai, sur le Nil Blanc, les terres propres à l'agriculture des régions de Renk et de Gelhak pourront être exploitées. Il en ira de même dans les environs de Roseires (Nil Bleu). Pour les hautes terres de la région, propres aux pâturages, des réserves d'eau pourront être constituées. La récupération et l'exploitation de 3,6 milliards de mètres cubes d'eau, prévues à l'issue de la première phase, sont d'un rapport évalué à quelque 140 millions de dollars.

Les possibilités agro-industriel-les seront innombrables : hulleries (soja, hyptia), sucreries, conserves de viande et tanneries (grâce à l'exploitation retionnelle du cheptei du Haut-Nil, évalué en

1970, à 3,3 millions de têtes) pape-teries, hydro-électricité... Bref. l'aménagement de la province du Haut-Nil à partir du canal de Jonglei doit rapprocher considé-rablement le Sud, isolé du reste

L'intention de récupérer les eaux évaporées du Nil remonte à eaux évaporées du Nii remonte à 1893. Les premières études sur le terrain ont en lieu en 1904, mals il faut attendre 1936 pour qu'une étude préliminaire d'ensemble soit achevée. Le premier projet de canal est présenté deux ans plus tar d'par le gouvernement égyptien à celui du Soudan. C'est en 1959 seulement que les deux na ve devenus indépendants devenus indépendants creent une commission technique pour les eaux du Nil. En juin 1974, cette commission se prouonce pour la percée du canal entre Jonglel et Malakal

Le Soudan, qui a la charge des Le Soudan, qui a la charge des travaux, envisage plusieurs projets de développement communautaire pour faciliter l'adaptation des ethnies qui habitent la province du Haut-Nil. Ce sont, pour la plupart, des éleveurs seminomades, mais on compte également des cultivateurs, comme les Madi (sur la rive orientale du Bahr-Ei-Jebel) ou les Nuer (sur les bords du Eahr-Ei-Zeraf).

La scule réserve, mais elle est de taille, v le n t des écologistes. Dans les couloirs du P.N.U.E. (Programme des Nations unies pour l'environnement), à Nairobi, on doute déjà de l'intérêt économique du carel Mais surtout on s'indoute déjà de l'intérêt économique du canal. Mals, surtout, on s'indigne des bouleversement shumains et climatiques attendus. « Pour les populations de la région, les changements s'anuoncent traumatisants », nous s' dit un expert africain, evant d'ajouter que « les eaux non écaporées ne remonteront plus sur les hautes terres de l'Ethionie pour les arroser ». Il ront plus sur les hautes terres de l'Ethiopie pour les arroser ». Il s'interrogeait sur les motifs d'une e participation française ». « Même les Américains aussi se sont retirés. On devrait organiser une cumpagne contre ce projet » nous a-t-il dit. Pour des raisons identiques, des organisations non gouvernementales se sont prononcées contre la percée du canal.

JEAN-CLAUDE POMONTL

### L'aide extérieure est indispensable au développement agricole

De natre envoyé spécial

Khartoum. — Parmi les pays en vois de développement, le Soudan est l'un des plus pauvres. Le revenu national par tête d'habitant y est de 110 livres souda-naises, soit, en évaluant le pou-voir d'achat de la livre soudanaises à 7 francs, 770 francs par an, ce qui classe cette nation parmi les vingt-cinq les plus dé-fevorisées dans l'échelle des retenus Le salaire minimum est mais au Soudan les salariés ne sont pas la majorité... Quant aux réfugiés érythréens, aux Noirs venus du Niger, du Nigéria, du Tchad, qui constituent à Khartoum une sorte de « humpenpro-letariat », ils doivent se contenter de 6 ou 7 livres par mois.

Et pourtant - tel est le paradoxe de ce pays — le Soudan pourrait devenir l'un des greniers grain et des pourvoyeurs de viande du Proche-Orient. Ses potentialités agricoles sont en effet très importantes. La plaine située entre les deux Nils — d'où son nom arabe de Guezireh (l'île) — et an-delà du Nil bleu les provinces de Darfour et de Khordofan, puis le Sud équatorial, ouvrent d'aussi grands espaces aux tracteurs de l'avenir que la grande plaine centrale des Etats-Unis. Dans ces immenses étendues, la terre est noire et fertile. On y voit pour le moment très peu de machines agricoles.

Le modèle de développement de ce Far West soudanals reste l'exploitation du Guezireh. créée naguère par les Anglais, sur 300 000 hectares, en vue de fournir dn coton à longues fibres aux usines de Manchester. Elle a été développée et diversifiée depuis l'indépendance, et s'étend au-jourd'hui sur 1 million d'hectares.

Une surface analogue (500 000 feddans) (1) est consecrée au coton et aux céréales.

Le projet de Rahad, dans la vallée du Nil bleu, à l'est de Khartoum, prévoit l'irrigation de 300 000 feddans an cours de l'an-née fiscale 1978-1979. Le cout du projet s'élève à 240 millions de dollars. Cette première phase devrait être suivie d'une seconde, Dans la même région, aux alentours de la rivière Atbara un projet prévoit l'irrigation de 600 000 feddans. D'autres, de même importance, sont envisagés dans l'Ouest. Les Britanniques collaborent avec les Emirats arabs unis pour leur financement. Les Français ont aussi des plans pour la région de l'Ouest.

Dans le Sud des sociétés francaises ont déjà été chargées de la construction du canal de Jonglei, qui doit relier les marais de Bahr-El-Ghazai au NII blanc et drainer 150 000 hectares de sol cultivable. Le plan prévoit an total des crédits d'investissement de 2 mil-liards 700 millions de livres sou-danaises, dont 48 % doivent être fournis par le Soudan et le reste par l'aide étrangère. Le taux annuel de progrès du P.N.B. a été fixé à 7,5 %, et le revenu per capita dolt passer de 110 livres soudanaises en 1976 à 307 livres à la fin du plan.

Le grand problème reste celui ements étrangers. Le plan chiffre e 835 millions de livres soudanaises l'apport attendo pour le secteur pnbllo et à 550 millions pour le secteur privé. Deux sources s'offrent au gouver-nement de Khartoum : les pays arabes producteurs de pétrole et les pays développés. On se montre un peu déçu, à Khartoum, de la station de l'Arabie Saoudite pour 1976, qui s'élève pourtant à 200 millions de dollars, soit autant que le montant de l'aide do

En 1976, le Soudan a passé en

### Avec les Air Canadiens, 31 villes vous attendent. Air Canada vous offre un de Charles-de-Gaulle à 11 h 30 et

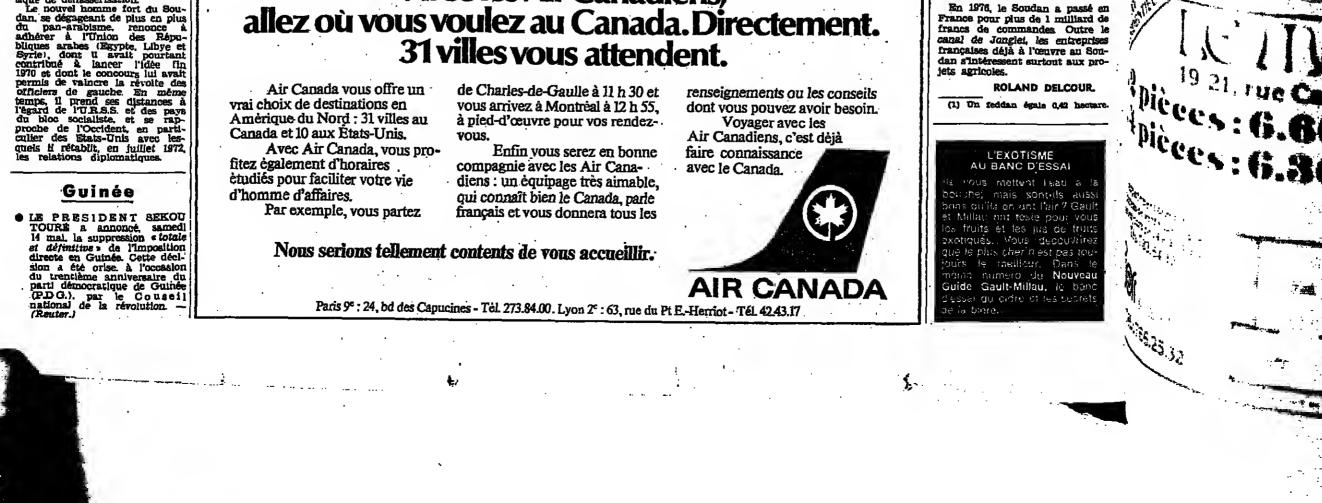



a pontaine de M. Cascard destaing.
Certains observateurs ont vu
dans la proposition de M. Boutefilta une façon de forcer discrètite une façon de forcer discrètite une façon de forcer discrèpour qu'il règle rapidement l'affaire des disparus. Rien cependant ne permet de l'affirmer.

— P. B.

### **AFRIQUE**

### Somalie

### Je ne vois rien qui puisse porter préjudice à nos relations avec Moscoa

déclare le président Syaad Barre

Mogadiscio. — Pas de rupture avec l'Union soviétique, aucune surenchère dans le conflit avec l'Ethiopie : le président Syaad Barre s surpris, dimanche soir 15 mai, ceux qui spéculaient sur une éventuel renversement d'alliance et un rapprochement acrélèré entre la Somalie et le camp occidental. Attaqoè très durement le vendredi — et pour la première fois de façon aussi précise — sur les autennes de la radio éthiopienne (1), le président somalien qui, la veille encore, envisageait, semble-t-il, de rompre les relations diplomatiques avec Addis-Abeba, a finalement choisi de temporiser. S'adressant à une quinzaine de journalistes occidentaux, il a réaffirmé sa volonté de « maintenir le dialogue ouvert », en dépit des inquiétudes de plus en plus vives que suscite et l'engagement des Soviétiques en Ethiopie.

en Exhiopie.

a Chaque pays est libre de choisir ses relations extérieures, a-t-il dit. Il semble que l'Ethiopie jasse preuve de conjusion en ce moment, ce qui l'amène d porter des accusations et à élever la voix sans aucun jondement. Nous n'aimons pas ce genre d'accusations. Nous en jaisons une question de principe. » principe. »

mincipe. »

M. Syaad Barre a ajouté au sujet du soutien apporté par Moscou au régime militaire éthiopien : « Nous avons informé nos amis russes de notre réaction sur ce point : nous en avons longuement parle avec eux de façon officielle. »

Il a confirmé l'échec des tenta-tives de médiation entre Addis-Abeba et Mogadiscio, entreprises en mars dernier par MM. Fidel

De notre envoyé special Castro et Podgurny. Le président somalien a effectivement rencontré le lieutenant colonel mengistu Hallé Mariam, chef de l'Etat éthiopien, le 16 mars, à Aden, en présence de M. Fidel Castro, mais aucun terrain d'entente n'a pu être trouvé au sujet de l'Ogaden. « Le président Castro a jait de son mieux, a déclaré M. Syaad Barre, mais nos amis éthiopiens sont restés rigides dans leur attitude colonialiste. »

La Somalie, au demeurant, n'est pas du tout d'accord avec la conception éthiopienne du socialisme. « Nous ne cropons pas aux bains de sang, a déclaré M. Syaad Barre. N'aux bains de sang ni aux assassinats. Les Sthiopiens tuent leurs étudiants, leurs professeurs; pourquoi? Si

leurs professeurs, pourquoi? Si vous tuez tout le monde quel rapport cela peut-il avoir avec le socialisme. »

Façon assez claire de s'adresser ainsi indirectement aux Soviéti-ques en leur disant en somme : entre eux et nous, voyez-vous même où sont les vrais socialistes.

### « Pas tout-à-fait absurde »

Interrogé sur l'amélioration récente des relations de la Somalie avec les pays arabes « modérés » et notamment avec l'Arabie Saoudite, le président M. Synad Baire a déclaré que son pays avait « traditionnellement » de hennes relationnellement les Secondaries de la secondaries

Barre a déclaré que son pays avait « traditionnellement » de bonnes relations avec les Sacudiens. » Je ne vois rien qui puisse porter prépudies à nos relations avec l'U.E.S.S. » a-t-il ajonté. Ces déclarations apaisantes du président somallen contrastent avec l'extrême nervosité manifestée durant tout le week-end dans les milieux proches du gouvernement. La reprise des attaques éthiopiennes contre la Somalie — alors même qu'une certaine détente était perceptible depuis le référendum du 8 mai à Djibonti — prouve, estime-t-on dans ces milieux, que les dirigeants d'Addis-Abeba sont désormais assurés de l'appui sans réserve de Moscon et qu'ils sont moins disposés que jamais au compromis. « Après une telle nitaque tout dialogue devient impossible », nous assurait un proche du président. Vendredi et samedi, plusieurs réunions au niveau du gouvernement se sont prolongées tard dans la nuit. On y a surtout discuté de la réponse qu'il convenait d'apporter au « durcissement » des Ethiopiens. Deux sortes de considérations paraissent avoir incité M. Sysad Barre, malgré sa vive irritation, à ne pas envenimer les choses.

tes de considérations paraissent avoir incité M. Sysad Barre, malgré sa vive irritation, à ne pas envenimer les choses.

D'abord l'attitude à l'égard de l'U.R.S.S. et un éventuel rapprochement de la Somalie avec le camp « cupituliste » suscitent des dissensions assez sérieuses au sein même de régime. Les jeunes officiers pro-soviétiques et le ministre de la défense, le général Samantar, qui passa pour leur chef de file, multiplient les pressions pour empêcher un renversement d'alliance. Dans les milieux diplomatiques de Mogadiscio, on aliait même jusqu'à juger « pas tout à juit absurde » l'uppothèse d'un coup de force militaire pour le cas où le chef de l'Estat s'éloignerait trop vite des alliés soviétiques. M. Syaad Barre, même s'il paraît assuré de l'appui du bureau politique du parti, dispose entre ces officiers et la fraction pro-arabe de la hiérarchie militaire d'une marge de manceuvre assez étroite.

Ensuité, la Somalie, entièrement tributaire de Moscou pour sumement, et partiellement

Ensuite. Ia Somalie, entière-ment tributaire de Moscou pour son armement, et partiellement pour son économie, n'a pour l'instant encore aucune véritable solution de rechange. Si elle peut compter le cas échéant sur les petro-doilars arabes, il n'est pas certain que les pays occidentaux — Europe et surtont Etats-Unis

mendre le relais des Soviétiques, et sur la même échelle, en matière de fournitures d'armes.

C'est évidemment sur cet embarras des Somaliens qu'ont spéculé les dirigeants du Kremilin en choisissant, au mois de février dernier, de jouer à Addis-Abeba la « carte Mengistu ». En tendant une nouvelle perche aux Ethiopiens, en incitent les Russes à prècher la modération à Addis-Abeba, Mogadiscio gagne du temps. Nul ne doute cependant que l'alliance de l'UR.S.S. avec deux pays voisins et irréductiblement ennemis (ancun d'entre eux ne peut céder sur l'Ogadem) ne pourra pas se prolonger indéfiniment.

Inquiets sur la question « sacrée » de l'Ogaden, les dirigeants somaliens paraissent, en revanche, beaucoup mieux assurés au sujet de Djibouti. « Nous ne ferons pas la guerre à Djibouti, s répété M. Syaad Barre, dimanche soir. Par leur culture, leur langue et leurs traditions, les gens de là-bas sont des Somalis. Cependant, c'est à eux de décider. S'ils veulent être indépendants, nous respectations ce choix. S'ils veulent se foindre à nous nous les accueillerons. S'ils veulent gens, nous l'accepterons, contrairement à ce que feruit l'Ethiopie dans le cus tiverse. » Il a cependant ajouté que si l'Ethiopie envahissait par la force Djibouti, la Somalie réagirait « si les gens de Djibouti le demandent ».

Enfin, si le général Syaad Barre se félicite de ce que le référendum sur l'indépendance et les élections ait eu lieu à Djibouti, conformément aux promesses de la France, il n'en reproche pas moins — et en termes fort vifs — à Paris d'avoir maintenu sur place des divisions tribales a qui ont toujours de funestes conséquences. La meilleur solution pour l'élection de la Chambre, a-t-il ajouté, aurait été celle fondée sur le principe d'un homme, une voix » Puis le président somalien a rappelé que son pays était hostile à toute présence françaises à Djibouti.

JEAN-CLAUDE GUILLEBAUD.

(1) Dans une émission diffusée vandredi 13 mai, le commentateur de Radio-Addis-Abeba, qui réliète le point de vue officiel, accusait notamment le président Sysad Barre de paper et d'envoyer des maquisarus somaliens dans les provinces du Sud » et d'alder le Front de libération de l'Esythrée et le Parti révolutionnaire du peuple éthiopien (PRPE, clandestin).

### Territoire

des Afars et des Issas

### M. HASSAN GOULED EST ÉLU PRÉSIDENT

DU CONSEIL DE GOUVERNEMENT (Correspondence.)

Djibouti. — M. Hassan Genled Aptidon, président de la Ligue popu-laire africaine pour l'indépendance (LP.A.I.) u été éin, lundi 16 mai, président du conseil de gouvernement président du conseil de gouvernement du Territoire français des Afars et des Issas. Des solzente-cinq députés éina, le 6 mai dernier, sur une liste unique dirigée par le président de la L.P.A.I., cinquante-trois se sont déclarés favorables à la liste unique déposée dimanche soir à la Chambre des désutés des députés.

L'arrivée au pouvoir de la L.P.A.I. L'arrives au pouvoir de la L.P.A.J.
(six ministres sur dix appartiement
au comité directeur de ce parti,), si
elle n'étonne personne à Djibouti,
fait cependant quelques mécontents.
Le sénateur Barkat Gourat, dirigeant
Afar, n'a pas assisté à la séance de
la Chauptre. Le Tonnt de l'Ofernies. la Chambre. Le Front de libération de la Côte des Somalis (F.L.C.S.) n'est pas non plus repr conseil de gouvernement.

# plus loin... moins cher TURUSIE Hammanet e j. 1.120 F GRÉCE Séjour 2 sem. 1,420 F TURQUIÉ Cérchit 2 sem. 1,820 F MAROC Cérchit 15 j. ÉGYPTE Circuit 2 sem. 2,980 F CROISIÉRES à partir de 950 F

alle brochure gratuite de 100 pages

jeunes sans frontière 73002 PARIS, 7 rue de la Banque, 261.53.21+

GRENOSLE, 10 rue du Dr Mazet, 44.06.83 LELE, 42 rue de Paris, 54.08.06 LYON, 5 piaca Ampère, 42.65.37 NANCY, 166 au de Stranboury, 24.28.12

### 1977 - Année Rubens MEDAILLE OFFICIELLE **DE L'UNESCO**

à l'occasion du 400° anniversaire de la naissance de



Prix d'emission :

EN OR 900/1000 EN ARGENT 925/1000 EN BRONZE Ø 41 mm, 30 g, 135 F Ø 59 mm, 100 g, 60 F

Sèrie complète en coffre1 : 670 F Série complète en ceffret avec be



### Sonscription auprès:

de l'UNESCO, 7, place de Fontenoy, 75700 Paris. de MONNAIES ET MÉDAILLES DU MONDE 24, rue Royale, 75008 Paris. Tél.: 260.34,40. Télex Piermar 280 324 des BANQUES et BUREAUX DE CHANGE.

Délai de livraison : 3 semaines ceviron (chaque médaille sera tivrée avec son etui et son certificat). Prix révisables ce fonction des fluctuatioes des métaux précienx.

« Cette collection s'est imposée comme l'une des premières réalisations de l'édition française. » « LE MONDE »

### COLLECTION ENCYCLOPÉDIQUE

ARTHAUD

Art - Diffusion

vous présente en souscription dons une présentation de luxe en balocron noir

# *LES GRANDE*

Collection dirigée par Raymond BLOCH Directeur d'Etudes à l'École Pratique des Hautes Etudes



Volumes déjà paras :

La Civilisation romaine - La Civilisation grecque - La Civilisation de l'Occident médiéval - La Civilisation de l'Expre pharaonique - La Civilisation de la Etucación de l'Ancien Résime - La Civilisation de l'Europe des Lumières - La Civilisation de l'Antiquité et le christianisme - La Civilisation de l'Antiquité et la Civilisation de l'Inde ancienne - La Civilisation de l'Inde ancienne - La Civilisation de la Chine elassique.

Vulumes à paroitre :

La Civilisation hellénistique - La Civilisation chinoise - La Civilisation et la Révolution industrielle du XIXº siècle - La Révolution française, tome II : Vers une société neuvelle - Les Civilisations précolombiennes.

précolembiennes.

CHAQUE VOLUME 700 à 900 PAGES - FORMAT 18 × 25 cm - RELIE

300 HELIOGRAVURES, CARTES ET FLANS.

Souscrire à l'ensemble de la collection. e'est acquérir sans peine,
par de modestes mensualités, une bibliothèque l'acomparable. Pour
tous renseignements, renvoyer le bon ci-joint. ARTHAUO ART-DIFFUSION: 7, rue Pape-Carpentier - 75006 PARIS

Désire être documenté sur les conditions de souscrire à l'ensemble de la collection « Les Grandes Civilisations ».



38 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ. PARIS 8" 46 AVENUE VICTOR-HUGO. PARIS 16"



Algérie

LE POLISARIO

ENLEVÉS A ZOUÉRATE

(De notre correspondant)

### Cette semaine dans tous les kiosques VINCT UEHDER D'ENTDETIENR AIUMI WEAKES N FULKELIEUS

Recevant Simon Malley, à La Havane, après un périple africain de 40 jours au Nord et au Sud du Sahara, le leader de la révolution cubaine analyse et commente les graves problèmes qui se posent en Afrique et dans le monde arabe et souligne les menaces qui pèsent sur les régimes progressistes et révolutionnaires

ACHETEZ DÈS AUJOURD'HUI « AFRIQUE - ASIE »...

de ces régions.

Un numero exceptionnel avec de nombreux articles sur le Zaîre, l'Angola, le Maroc, la Tunisie, l'Algèrie, le Sahara, la Mauritanie, l'Afrique du Sud, la République centrafricaine, le Liban, la Palestine, Israël, le Vietnam, le Pérou, le Chili, etc.

Abonnez-vous: 9, rue d'Aboukir, Paris-2°

ectement.

 $d(\Delta V) \in \Phi$ 

. . .

1 . . . . . . . . Section 1

Jack Comme

gaster of the con-

Section 19 glader i Ar

 $\mathcal{J} = \mathcal{J}_{1} \cup \mathcal{J}_{2} = \mathcal{J}_{2} \cup \mathcal{J}_{2} = \mathcal{J}_{3}$ 

State of the second

400

\* \*\* \*\*\*





natus .





. 2 pièces: 6.600 F le m2\*

. 4 pièces: 6.300 F le m2\*

19/21, rue Cambronne, Paris 15°



#### Iran

APRÈS LE VOYAGE DE M. VANCE A TÉHÉRAN

### Le chah « ne nourrit pas d'inquiétude » sur la poursuite des livraisons d'armes américaines

Téhéran (A.F.P.). — M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat améri-cain, a quitté dimanche matin 15 mai Téhéran pour Washington, yia Genève. Les rares informavia Genève. Les rares informations fournles de source américaine et par la presse iranienne
sur les résultats de l'entretien
de deux héures et demie vendredi,
de M. Vance avec le chah, paraissent indiquer que les rapports
eutre les deux pays sont redevenus confiants, et que la traditionnelle alliance américanoiranienne ne souffrira pas du
changement de style de la Maison Blanche.

Le bilan officiel de cette première prise de contact entre le
chah et le successeur de M. Kissinger est cependant présenté
avec réserve et discrétion : le
chah « ne nourrit pas d'inquiéfude » quant à la poursuite des
fournitures d'armements américains. Washington, « encouragé
par de récents gestes iruniens »,
ne soulève plus le problème des
droits de l'homme en Iran. Enfin,
les négocations reprendront pour
la fourniture à l'Iran de huit
réacteurs nucléaires américains.

M. Vance a quitté Téhéran Le hilan officiel de cette pre-

M. Vance a quitté Téhéran avant la clôture, dimanche soir, du conseil ministériel du Cento. Le communiqué final réaffirme l'attachement au Cento des pays membres de l'organisation (fran, Turquie, Pakistan, Grande-Bre-tagne et Etats-Unis (membre associé]) et l'importance qu'ils accordent à la préservation de l'indépendance et de l'intégrité

membres de la région. En dépit des réserves du Pa-kistan, qui n'était représenté à En dépit des réserves du Pakistan, qui n'était représenté à
la session que par son ambassadeur à Téhéran, aucune divergence n'a été jugée suffisamment
importante pour figurer dans le
communiqué. Le souci manifesté
par la Turquie lors de l'ouverture
de la session à propos du retard
de plus d'un an pris par Washington pour ratifier un nouvel
accord de défense entre les deux
pays n'a pas non plus été exprimé
dans le document final.

### Liban

#### IL Y A UN AN EDOUARD SAAB...

Il y a un an, dans l'après-midi du dimanche 16 mai 1976, notre correspondant au Liban, Edouard Saab, était tué, alors que, après avoir recuellis les informations destinées à son a papier a quotidien, il regagnait

a Le Monde », en ce premier anniversaire, a une pensée pour un collaborateur dont il conserve fidèlement l'exemple et le sou-

#### Egypte

### Le sixième anniversaire de l'élimination des nassériens pro-soviétiques est célébré avec un éclat particulier

De notre correspondant

capitale européennes.

prochaine entrevue eutre les deux ministres, les Egyptiens ayant, semble-t-il, maintenant la vo-

J.-P. PÉRONCEL-HUGOZ.

Le Caire. — Le 15 mai n'est pas férié en Egypte, mais cette date, à laquelle on commemore officiellement, l'élimination politique, en 1871, par le président Sadate des nassériens pro-soviétiques (gronpe Ali Sabie-Chasoni Gomaa-Sami Charat), est devenue la priincipale féte du régime.

Cette année, le sixième anniversaire de la exévolution de redressement à a été célèbre avec une solemnité particulière. Les dirigeants égyptiens voulant à cette occasion montrer qu'ils ont summonté les inquiétudes suscitées par les émeutes de janvier der-

par les émeutes de janvier der-

Outre une débanche d'oriflam-Outre une débanche d'orifiammes et de portraits géants du Rais, Le Caire a en droit, le samedi 14 mai, à une dizaine d'allocutions ou déclarations officielles. Le chef de l'Etat a adressé un message an Pariement et il est apparu à la télévision pour répondre aux cuestions d'une insurance de la contraction de la contraction de la contraction d'une insurance de la contraction de la contraction d'une insurance de la contraction de la contraction d'une insurance de la contraction d'une insurance de la contraction d

capitale européennes.

Du côté soviétique, un laisse entendre qu'il s'agit moins d'une « proposition » de M. Gromyko, et qu'il est encare prématuré de parier de détente entre Le Caire et Moscou. Le contentieux n'a ressé de s'alourdir au cours des mois écoulés entre les deux pays, et la dernière rencontre Fahmi-Gromyko, à Sofia, en novembre 1978, à l'initiative de l'Egypte, n'avait eu sucum résoltat. Il en ira peut-ètre différamment de la prochaine entrevue eutre les deux apparu à la télévision pour rèpondre aux questions d'une journaliste égyptienne.
Alors que les milieux gouvernementaux admettent aujourd'hui que les troubles de janvier
« ont certes été exploités par
certains opposants, mais qu'ils
avaient été provoqués par des
majorations de prit excessives et
incomortunes ». Le président n'a inopportunes ». Le président n'a pas reconnu de circonstances atténuantes e aux personnes im-pliquées dans ces événements, qui puques dans ces evenements, qui seront poursuivies sans merci a. Devant les députés, le premier ministre, M. Mamdouh Salem (dont le remplacement éventuel a fait l'objet de rumeurs persisantes) a cité une quinzaine d'objectifs politiques atteints par la « révolution du 15 mai », dont le départ des conseillers milles semble-t-il, maintenant la volonté de parvenir à un réel
modus vivendi avec le Kremlin.
On peut notamment en voir une
preuve dans la signature, le
12 mai dernier au Caire, d'un
accord de coopération culturelle
soviéto-égyptien pour 1977 et 1978.
La Caire continuer d'unevers des le départ des conseillers mili-taires soviétiques en 1972 et la dénonciation du traité d'amitié et de coopération avec Moscou en 1978.

Au sujet de l'assistance mili-taire fournie par l'Egypte au Zaire pour faire pièce à l'in-fluence soviétique en Afrique

### LE DÉBAT TÉLÉVISÉ PÉRÈS-BEGIN Les travaillistes et l'opposition nationaliste n'ont pas paru en désaccord sur l'avenir de la Cisjordanie

israël

De notre correspondant

estimations, les Israéliens étalent estimations, les Israblens étaient an nombre d'un million et demi (sur une population totale de trois millions cinq cents mille) à suivre à la télévision le face-à-face qui a opposé dans la soirée do dimanche 15 mai M. Shimon Pérès, chef de fille de la majorité, à M. Menahem Begin, chef du principal parti d'opposition, le groupe nationaliste Likoud.

C'est la première fois qu'un tel spectacle était offert, à l'avant-velle d'une consultation, aux électeurs israéliens.

L'affrontement a vivement décu ceux qui s'attendaient à assister

Si l'animosité à l'égard des Russes s'incrivait en filagrane dans la plupart des discours prononcés à l'occasion de l'anniversaire, aucune attaque nouvelle contre Moscou n'a été lancée. Au contraîre, M. Ismail Fahmi, vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères, a aunoucé avec une évidente satisfaction que a son collègue souiétique l'avait invité à le rencontrer les 9 et 10 juin prochain dans une capitale européenne». L'affrontement a vivement décu ceux qui s'attendaient à assister à ce que l'ou a appelé le « match du siècle ». Le chroniqueur du Hauretz l'a irrévérencieusement comparé ce lundi matin à un « soufflé raté ». Les deux hom-mes, chefs de deux formations qui se disputent le pouvoir de-puis la création de l'Etat, se sont donné du « mon cher Shimon » donné du « mon cher Shimon » et du « mon cher Menahem », sans paraître très convaincants

ni convaincus. M. Begin, soucieux de montrer que son récent accident cardia-que n'avait laissé aucune trace, s'est assez rapidement débarrassé de son trac pour adopter un ton disert et un air souriant qui ne l'a pratiquement pas quitté du-rant les quarante minutes du

Très faible influence sur les intentions de vote

Le dirigeant travailliste a choiri quant à lui le ton sérieux. Mis sur la défensive, le sort ayant donné la parole en premier à

ché à contester qu'il avait, il y a un an affiché une attitude au sujet de l'avenir de la Cisjordanie asses proche de celle du Likond. Il se contents de rappeler à son interlocuteur qu'il n'avait pas pour sa part qu'itté la coalition gouvernement à soumis au mi Hussein le plan Allon, qui prévoit la restitution d'une certaine partie du territoire de la Cisjordanie. Si le public s'attendait enfin à comprendre ce qui distingue le Likoud du Front travailliste au sujet de la Cisjordanie, il est resté sur sa faim.

Il n'a pas été mieux éclairé sur

SRAEL

resté sur sa faim.

Il n'a pas été mieux éclairé sur les intentions des deux camps au sujet des questions économiques et sociales. Tous deux veuient « juguler l'inflation » tout en maintenant le plein emploi, mais sans expliquer comment ils songent y parvenir.

Lors des sondages téléphoniques effectués par la radio nationale et celle de l'armée agrès le débat télévisé, très peu de téléspectateurs ont estimé qu'il ait pu influencer d'une manière quelconque les intentions de vote

ANDRE SCEMAMA.

 Jérusalem et Lisbonne ont décidé d'établir des relations di-plomatiques. Le directeur général plomatiques. Le directeur général du ministère israélien des affaires étrangères avait été informé, en août 1976, lors d'une visite privée au Portugal. de l'intention de ce pays de a normaliser ses relations tent avec Israél qu'avec la Chine a. Des experts israéliens participent à d'importantes opérations de développement agricole au Portugal. — (Corresn.)

# le bloc-notes de l'éditeur

#### ☐ LES RELATIONS INTERNATIONALES Daniel COLARD - 38 F

Ouvrage d'initiation, à la fois théorique et sociologique, ce livre a pour but d'exposer avec clarté et précision les méca-nismes permettant de comprendre le fooctionnement du système international de l'ère nucléaire.

### ☐ LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES DES NATIONS UNIES

Jean-Luc MATHIEU - 64 F

Une analyse historique, juridique, technique et politique de l'ensemble des organismes qui gravitent autour de l'O.N.U. et qui constituent une part importante du système des Nations-Unies. L'auteur présente le fonctionnement de ces organismes, leurs réalisations, les limites de leur action.

Pour recevoir une documentation on pour commander, adressez-vous à votre fibraire spécialisé ou cochez lefsi titre(s) chois(s) et retournez ce coupon aux EDITIONS MASSON, 120, bd Saint-Germain, 75280 Paris cedex 06 (commande par correspondance : joindre 5 F de participation aux frais de port). Prix au L.3.1977

MASSON III



### A L'HOTEL DROUOT

Mordi EXPOSITION

S. 1 , Objets d'art et bel ameu-biement print. XVIII<sup>4</sup>.
S. 4 - Obj. d'art d'Extrême-Orient, ceramique Chine et Japon.
S. 6 - Bijoux. objets de vitrine, argenterie ancienne et moderne.
S. 18 - Art primitif, Art nègre.
S. 20 - Tabl., est. d'après Watteau.

S. 2 - Obj. d'art d'Extrême-Orient

### VENTE A CHARTRES

GALERIE de CHARTRES
DIMANCHE 22 MAI de 10 à 22 h.
IMPORTANTE BIBLIOTHEQUE
d'un ABMATEUR princip. du
XIX° siècle.
Illustrès romantiques. Catalogue
M° J. et J.-F. LELIEVRE, comm.
pr. ass., 1 bis. pl. du G. de-Gaulle,
CRABTRES. T. (37) 35-04-31.
Catal Expos. jeudi 19, 17-20 h.
vend. 20, 15-17 h.;
sam., 21, 10-12, 14-18 h.



pour les vacances, pour le louer, pour vous retirer plus tard

...et faites une bonne affaire!

Dans le quartier animé et lce bon enfant de la Madeleine, à quelques minutes de la Promenade des Anglais, choisissez votre appartement, au Saint Roman, du studio au 5-pièces. Solidement bâti, soigné dans les détails, le Saint Roman s'achève. En le choisissant, vous êtes

sûr de ne pas vous tromper. A 3.700 F le m2, il constitue un excellent placement accessible avec des formules avantageu-ses de crédit. Venez sur place tous les jours sur dimanche et lundi, ou consultez votre agent immobilier habituel à Nice.

Le SAINT ROMAN

33/35 Bd. de la Madeleine Nice. Tel 86 23 22



### New York par charters Pan Am: le confort des vols réguliers à un prix charter.

De 1.590 à 2.020 F\*
(Sous réserve d'homologation gouvernementale.) Les week-ends de 4 jours, hôtel compris.

> Départs Paris : - 18 mai (5 jours) - 27 mai.

Ces prix comprennent : le transport aérien, les transferts, le séjour à l'hôtel Edison ou similaire, les petits déjeuners, la visite de la ville.

Départ Province: conditions spéciales d'acheminement sur Air-Inter, et Air-Alpes.

 Taxes et assurance annulation non incluses. Voyez sans tarder un Agent de voyages.



Les vols V.A.R.A.
(Vols affrétés avec Réservation 60 jours à l'Avance).

30 vois de mai à septembre pour une durée de 2 semaines à 2 mois.

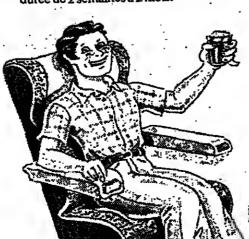





## à "Evolution" on a tout compris.

(même les charges dans le prix du m².)

Lorsqu'on a l'expérience de l'Uffi dans le domaine de Limmobilier de bureaux, on soit exactement quels sont les vrois problèmes, et les solutions possibles. "Evolution" est une excellente solution.

"Evolution" est à Paris, dans le 19° arrandissement. Le prix de location annuel est de 550 F H.T. le m2 (chorges comprises). Vous y trouverez de vrais bureaux, doisonnés d'origine, et tous les services que l'on peut attendre d'un immeuble de bureaux de la dernière génération (installation téléphonique complète, restourant d'entreprise, porking...) 2700 m2 sont à louer, divisibles à partir de 150 m2.





### **PROCHE-ORIENT**

# ISRAËL : LES CARTES BROUILLÉES

Le mot de « changement », invoqué par la plupart des nombreuses formations en lice, a dominé la campagne électorale en Israël, marquée en ontre par l'écho des scandales financiers qui out provoqué une véritable « désacralisation du ponvoir ». Les disparités dans le nivean de vie des juifs « orientaux » et des juifs « orientaux » et des juifs « occidentaux » sont aggravées par les difficultés économiques. Ce conflit à la fols communautaire et social risque de devenir explosif (» le Monde » des 14 et 15-16 mai).

Le du froot Hadash, a droit à une ovation. Il s'exprime en hébreu mais son autorit en expression arabe, l'écoute attentivement, reagit instantanément à ses jeux de mois ou à ses diaries par des risques peur leurs impressions nébraiques. Pour la pinpart employées par des entreprises juives, les Arabes de Bake, surtout la génération née depuis la création de l'Etat, il y a vingt-neuf ans, manient souvent mieux la langue d'Israël que des dizaines de milliers de juifs immigrés de fraiche date.

\*\*Ceux qui exploitent les juits

Israel

TO LOCAL DELVISE PERES-BEGIN

n'ont pas paru en désaccord

sur l'avenir de la Cisjordanie

inche une anne accept de la Christian de repute de la Christian de repute de la Christian al sount la sount de la Christian de la Christ

Islanding the mism the common des dem common tone dem common t

Comments of the comments of th

Les travaillistes et l'opposition national

With St.

33 2 mg

1990 A.N.

house affaire!

portibilites dans un appartement.

Baka — a Vive l'Etat palestinien indépendant ! Vive l'Organisation de libération de la Palestine ! de liberation de la Palestine ;
Vive Yasser Arajat, chej de la résistance ; » Les acclamations de la foule réunie dans le village de Baka ponctuent les propos véhéments des orateurs. « Les bourreaux du peuple orabe de Palestine seront balayés par le vent de Phistoire ; » s'exclame l'un d'eux.

On croit rèver Baka n'est pas

d'eux.
On croit rêver. Baka n'est pas
dans le Fatahland ou dans un
quelconque pays arabe, mais en
Israël; tous ses habitants, des
Arabes, sont citoyens, israéliens.
La réunion électorale à laquelle
pous assisteme est buse ragrelle de vondage de 2 des par la mé 1 cons de l'amé 1 cons de l'amé 1 cons entre que nous assistons est. l'une parmi tant d'autres que tient le Front démocratique pour la paix (Ha-dash), animé par le parti commn-nite Babeh niste Rakah

ANDRE SCHIE sionnistes israéliens et les réactionnaires arabes conjuguent leurs efforts pour jaire obstacle à l'établissement d'un Etat palestinien, pour retarder l'avènement d'une pour retarder l'avènement d'une siete and con so crera la « Les impérialistes, les expanpoir restrier l'avenement d'une paix juste qui consocrera la coexistence, dans l'égalité, de nos deux peuples », déclare M. Emile Habibi, membre du bureau poli-tique du P.C. « Vive le front judéo-arabe ! » répond la foule en chœur.

« Ceux qui exploitent les fuifs orientaux, dit Charile Bitton, sont ceux-là mêmes qui vous oppriment, qui occupent les territoires arabes (conquis en 1967), qui gaspillent en achat d'armement les miliards qui ouraient dà normalement servir à aracher à la misère les déshérités que nous sommes, vous et nous! » « Un peuple qui en opprime un outre n'est pas libre!» conclut-il dans le fracas d'applaudissements frénétiques. nétiques.

nétiques.

La nuit tombée, la foule se disperse dans le calme. Attablés à des cafés proches, des jeunes gens échangent leurs impressions. Vêtus « à l'européenne », leurs pantalons de fianelle sont de bonne qualité, leurs chemises multicolores ne sont pas moins à la page que celles que porte ot feurs compatriotes juifs dans les rues de Tel-Aviv. Ouvriers spécialisés, contremaîtres, employés de bureau ou enseignants, ils gagnent relativament bien leur vie. Des statistiques officielles indiqueot que tistiques officielles indiqueot que le revenu annuel moyen d'une fa-mille d'Arabes israéliens est supérieur à celui d'une famille de juifs ique du P.C. « Vive le front judéo-arabe ! » répond la foule en chœur.

M. Charlie Bitton, dirigeant des « Panthères noires », qui font par-

Des citoyens de seconde zone

discriminations dans tous les domaines », nous dit un instituteur les mains des juis (...) >, constate
de Nazareth. « Nos revenus sont,
malgré tout, in férieurs à la
movenne nationale. Les allocations
jamiliales qui nous sont versées
sont souvent inférieures du tiers
à celles accordées aux juis, sous
prétexte que nous n'accomplissons
pas le sérvice militaire. Les municipalitées arabes reçoivent de l'Etat
des allocations dérisoires, de six à
dix fois inférieures à celles qui
vont aux municipalités nives.
Nous sommes condamnés à
de meurer des citoyens de
deuxième zone. Les Arabes, qui
représentent 14% de la population, ne constituent que 77% des «Nous sommes les victimes de drouth (la centrale syndicale), discriminations dans tous les do-1 4 11 2 4 4 4 4 tion, ne constituent que 7.7 % des table.

effectifs des ecoles secondaires et De Al Supérieurs.

ton, he constituent que 17 % des réfectifs des écoles secondaires et 1% seulement des établissements apérieurs » De l'avis général, l'état d'esprit des Arabes straéliens s'est radica-lement transformé au cours des dix dernières années. Le rétablis-entreprises, la politique, l'Hista-

III. — La révolte d'Ismaël

De notre envoyé spécial ÉRIC ROULEAU

lation de Cisjordanie, après la guerre de six jours, a ravivé jeur conscience d'appartenance au peuple palestinien ; la remise en cause de l'involnérabilité d'Israël, lors de la guerre d'octobre 1973, les a rendus plus exigeants Malgré des progrès indéniables, dans l'absolu, de leur niveau de vie, leur combativité s'est renforcée.

L'étection, en décembre 1975, avec 68 % des suffrages exprimés, du dirigeant communiste Tewlick Zayad à la tête de la mairie de Nasareth fut l'une des manifestations marquantes de leur révolte La grève générale du 30 mars 1976 — la première jamais organisée depuis la fondation de l'Etat d'Israël — a été largement suive malgré l'opposition et de plusieurs partis politiques élevèrent des protestations; une bonne partie de la presse demanda des explications aux autorités, trois ministres exient l'ouverture d'une enouête grand-route avec des pierres. Les solidats ont frappé sauvagement les rares villageois rencontrés sur leur passage et fait irruption dans les maisons, qu'ils ont saccagées, en rossant les occupants. » Les mêmes scènes se déroulèrent dans le village voisin de 'Jatt, faisant au total une cinquantaine de blessés. L'action punitive suscita une vive émotion dans l'opinion israé-lienne. Les représentants de kibboutsim et de plusieurs partis politiques élevèrent des protestations ; une bonne partie de la presse demanda des explications aux autorités, trois ministres exigèrent l'ouverture d'une enquête impartiale. Le gouvernement nia l'essentiel des accusations et refusa de donner une suite quel-conque à l'affaire.

Ses conséquences pèseront pour tant sur l'issue des élections du 17 mai. M., Jalai Abou Tomeh. « assimilé » s'il en est, puisqu'il a fait des études hébraiques à l'université Bar Ilan, et est l'un des rarissimes membres arabes du comité central du parti travali-

largement suivie malgré l'opposition des chefs traditionnels et les
mesures d'intimidation des pouvoirs publics. Organisée pour protester contre la confiscation des
terres en Galilée — pratique courante depuis près de trois décennies, qui n'avait pourtant suscité
ancune réastion populaire d'envergure, — la « Journée de la
terre » se solda par six tués, une
centaine de blessés et deux cent
cinquante arrestations.

Le comportement des forces de
l'ordre, le 30 mars dernier, bien
que moins brutal, choqua, la population, qui célébrait le premier
anniversaire des événements sangiants de l'année précédente. Les
organisateurs de cette nouveile
« Journée de la terre » avaient
en effet donné de strictes consignes pour que les cérémonies se
déroulent pacifiquement.
« Quelle fut notre surprise de
voir, dès l'oube, notre village inpesti par des gardes-frontières,
hélicoptères et des chars l'», cous
dit le maire du village de Baka,

M. Lela l'abou Tomeh « Apeurée. l'ordre. le 30 mars dernier, bien que moins brutal, choqua la population, qui célébrait le premier anniversaire des événements sangiants de l'année précédente. Les organisateurs de cette nouveile « Journée de la terre » avaient en effet donné de sirictes consignes pour que les cérémonies se déroulent pacliquement.

« Quelle fui notre surprise de voir, dès l'oube, notre village investi par des gardes-frontières, hélicoptères et des chars l'», cous dit le maire du village de Baka, M. Jalal Abou Tomeh. « Apeurés, la plupart des habitants s'abstingent de sortir de chez eux, et le calme le plus complet régnait

L'arbitrage de l'O.L.P.

Il est généralement admis que les grandes formations devralent perdre une bonné partie de leur clientèle arabe. Les « héritiers » désignés paraissent être le P.C. et le Shelli. Ce dernier est constituer un front commun sur la base d'un programme en six points, rédigé en des termes sur la para la paix la para d'une pour permettre la regroupement de vedettes des « contacts secrets » plaça d'emblée dans des camps opposés. Le Rakah (P.C.), nous a déclaré son secrétaire général, M. Meir Vilner, propose au Shelli de constituer un front commun sur la base d'un programme en six points, rédigé en des termes suffisamment généraux « pour permettre le regroupement de tous les partisans d'une pair juste, quelles que soient leurs options philosophiques, y compris les religieux, les bourgeois de toutes tendances et les sionistes ». Le Shelli, en revanche, insista pour que le P.C. reconnaisse d'abord que « l'Etat d'Israël vedettes des « contacts secrets » de Paris avec les représentants de l'OLP, Les deux partis pronent la totale égalité des arabes et des juifs Israéliens ainsi qu'un règle-ment fondé sur le retour de l'Etat hébreu à ses frontières de 1967 et l'établissement en Chicadalle et l'établissement en Cisjordanie d'abord que « l'État d'Israé et l'établissement en Cisjordanie et à Gaza d'un Etat palestinien indépendant.

Leur alliance aux élections semblait dès lors s'inscrire dans l'ordre des choses, mais un affrontement « idéologique » les M. Loya Ellav, dirigeant du

mouvement de libération nationale du peuple palestinien », « Il serait chimérique, voire dangereux, d'ignorer le joit qu'isroël est un Eint dont lo raison d'être est le sionisme », affirme pour sa part le général « Matti » Peled, autre dirigeant du Shalli. « En réalité, a joute-t-il, le P.C. refuse d'admettre cette réalité parce qu'il applique aveuglément les consignes de Moscou. » M. Ouri Avnery, le directeur de l'hebdomadaire Haclam Haze, aloute on'en tout le directeur de l'hebdomadaire Haolam Haze, ajoute qu'en tout état de cause le Shalti s'alléoerolt une bonne partie de sos sympa-thisants juifs si cette formation devait s'allier aux communistes, considérés généralement comme des « agents étrangers » et des « traitres ».

Les deux partis n'ont pas cessé, tout au long de la campagne èlectorale, d'échanger des invectives sans aucune mesure avec celles qu'ils réservaient aux autres formations, taxées, à l'occasioo, de « tacisme » envers les Arabes israélleus et de « chauvinisme » à l'égard des Palestiniens.

à l'égard des Palestiniens.

La polémique a desservi, en dernière analyse, le Shelli ou près de l'opinion arabe de l'Etat juif Elle a contribué, en effet, à renforcer au sein de l'O.L.P., alliée de l'U.R.S.S., la tendance favorable au Rakah, doot le chef de file est M. Farouk Kaddoumi, « ministre des offaires étrungères » de la « centrale » des fedayin. C'est ainsi que le Congrès national palestinien, réuni au Caire en mars dernier, a adopté

Shelli puisque nous ovons admis, pour notre part, lo légitimité du mouvement de libération natio-désayouant ainsi implicitement

occorder leurs suffrages oux communistes. La plupart des maires de Cisjordanie, qoi s'étaieot jusqu'ici abstenus de s'ingérer dans les affaires lotérieures de l'Etat hébreu, ont fait de même.

Fort de ee soutien, recueillant oussi les fruits de son action ou sein d'une population arabe qui ne cesse de se radiealiser, le front animé par le Rakah va-t-li doubler le nombre de ses voix par rapport à 1973, eomme l'assure M. Hanoch Smith, spécialiste connn des sondages d'opinion?

Si cette prédiction devait se confirmer, les communistes pour-

confirmer, les communistes pour-ralent se prévaloir de la conflance de la majorité obsolue de lo communauté arabe d'Israël. Ce ne seruit pas un mince résultat. ÉRIC ROULEAU.

Prochain article :

**FAUCONS, COLOMBES** ET. AUTRUCHES

(1) Haaretz, 28 janvier 1977.



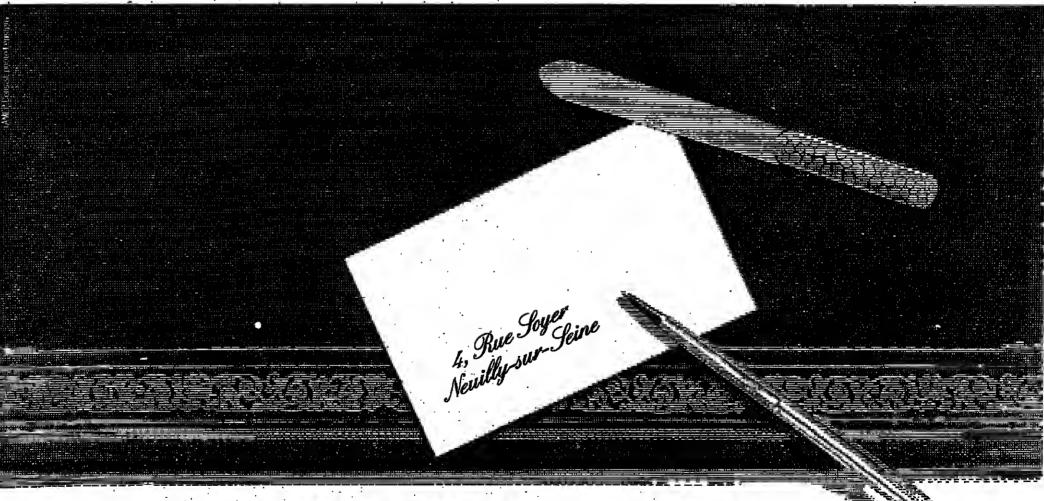

4, Rue Soyer, Neuilly sur Seine: pas seulement une adresse, une opportunité.

LE QUARTIER : Rue Soyer (métro Pont-de-Neuilly). Rue calme de Neuilly, à proximité immédiate des transports en commun, des écoles et lycées, commerçants et administrations.

L'IMMEUBLE : 6 étages, façades en pierre de taille. Hail d'entrée et paliers luxueusement décorés. Isolation thermique

LES APPARTEMENTS: 13 appartements du 3 au 5 pièces, tous prolongés de larges balcons ou de jardins privatifs en rez-de-chaussée. LES PRESTATIONS: Chauffage électrique intégré, moquette de laine, dans les pièces à vivre, larges placards, cuisines entièrement équipées (avec lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur congélateur, four électrique, etc.), salles de bains luxueusement aménagées (dalles de marbre et moquette, miroir, bandeau lumineux, etc.).

Téléphone installé dans tous les appartements.

LES PRIX: Moins de 7600 F le m² (balcon non compris). Vérifier et comparez: le 4, Rue Soyer est réellement une opportunité.

Pour recevoir une documentation gratuite,



| BON pour une documentation gratuite "4, Rue Soyer". |  |           |      |   |           |          |   |   |
|-----------------------------------------------------|--|-----------|------|---|-----------|----------|---|---|
| Nom                                                 |  |           |      |   |           |          |   | 5 |
| l Prenom                                            |  |           |      |   |           |          |   | _ |
| Adresse                                             |  |           |      |   |           | <u>.</u> | _ | _ |
| ]                                                   |  | Code post | ai Ĺ | 1 | <u>.</u>  |          |   |   |
| L                                                   |  |           | -~   |   | <b></b> - |          |   | - |

Evolution,"
tout compris.

### L'union des gauflistes de progrès souhaite devenir la quatrième composante de la gauche

De notre correspondant régional

Nice.—Le congrès des gaullistes d'opposition, réuni samedi 14 et dimanche 15 mai, à Nice, à l'initiative du général François Binoche, coprésident du Front proche, coprésident du Front proche; a abouti à la création d'un nouvean mouvement, l'Union des capullistes de progrès (UCR). che, coprésident du Front pro-gressiste, a abouti à la création d'un nouvean mouvement, l'Union des gaullistes de progrès (U.G.P.), qui souhaite de venir la equaqui sounaite de ve nir la equa-trième composante » de l'union de la gauche. La neuvelle formation se déclare prête à signer le pro-gramme commun de gouvernement « pour partieiper de plein droit à sa réactualisation at y déjendre les optione primordiales du gaul-lisme ».

Animée principalement par les responsables du Front progressiste et le vice-amiral Antoine Sanguiet le vice-amiral Antoine Sangui-netti (1), la réunion de Nice, à défaut d'avoir trouvé un écho favorable auprès des dirigeants de l'U.J.P., du Mouvement peur le socialisme par la participation (M.S.P.) et de la Fédération des républicains de progrès, a cepen-dant attiré un nombre non néglidant attiré un nombre non négligeable de militants eu d'anclens
militants des formations gaullistes
existantes, dont certains disposent
on disposalent de responsabilités
départementales ou régionales. Si
M. Jean Charbonnel, président de
la Fédération des républicains de
progrès, est resté à Brive, M. Léo
Hamon, président d'Initiative
républicaire et socialiste (LB.S.). Hamon, president d'initiative républicaine et socialiste (IR.S.), a jugé utile, lui, de venir apporter aux participants — une centaine — un témoignage « d'amitié, d'aitention et d'espoir de coopération». L'ancien ministre de Georges Pompidou a précisé qu'il n'était pas lié par les décisions prises à Nice et qu'il fallait faire « un effort plus grand, pour surmonter effort plus grand pour surmonter la dispersion des gaullistes ». Il a également avancé une objection d'ordre stratégique.

a Signer le programme commun maintenant et tout de suite, a-t-il notamment déclaré, sans savoir si nous serons assurés, dans les négociations sur la réacdans les negociations sur la reuc-tualisation, d'une attention suffi-sante, servit r'exposer, soit à faire de la figuration intelligente, soit à renier ulterieurement notre signature. Si nous ne devons pas participer utilement à des converparticiper uniement à des conser-sations, nous au rions été des rabatieurs de voix, nous ne serions pas des partenaires. En aucun eas nous ne serons les harkis de Tunion de la gauche.

La force d'attraction de la nouvelle formation sur les gaulpour le moment à l'écart, paraît

(1) La délégation exécutive se la nouvelle formation est composée du vice-amiral d'escadre Antoine Sanguinetal et de M. Dominique Gallet, coprésident du Front progressiste; Mine Giberte Lavit, adjoint au maire de Sarigny-eur-Orge (Initianive républicaine et socialiste); MM. Alain Montagle (Front progressiste); Dominique Chagnellaud (Front progressiste); Jean-Pierre Nicolas; Alex Moscovitch et Alain Périès (Front progressiste).

#### M. GOURMELON (P.S.) EST ÉLU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE BREST

(De notre correspondant.) Brest. — M. Joseph Gourmelon, P.S., a été élu, samedi 14 mai, présideut de la communauté urbaine de Brest (CUB) par 61 voix sur 70 votants. Il y a eu

erbaine de Brest (CUB) par 61 volx sur 70 votants. Il y a eu 8 bulletins blanca. Conseiller municipal de Brest depuis le 13 mars 1977. conseiller général, M. Gourmelon succède à M. Georges Lombard, ancien maire de Brest, sénateur union centriste, battu aux dernières élections municipales. M. Louis Le Roux, adjoint au maire de Brest, membre du comité central du P.C.F. a été élu premier vice-présideut par 48 volx et 20 bulletins blancs. Le parti socialiste, qui dispose de 27 siéges à la CUB, s'est vu attribuer, outre celui de président, quatre postes de vice-président. Avec 16 représentants, le parti communiste a abtenu trois postes de vice-président. L'élection des cinq derniers vice-présidents — sur les douze à pourvoir — a provoqué un différend entre le P.S. et le P.C. sur la répartition de ces postes. Les socialistes avaient exprimé le souhait que les huit communes composant la CUB soient représentées au buavalent exprimé le souhait que les huit communes composant la CUB soient représentées au bureau du conseil. Ils ont donc annoncé leur intention d'accorder les cinq sièges aux cinq communes (Bohars, Gonesnou, Guilers, Guipavas et Pleugastel-Daoulas) dont les municipalités ne sont pas acquises à l'union de la gauche.

gauche.
Les communistes avaient estimé
que tous les postes de vice-prési-dent devaient revenir aux êtus du programme commun. Après avoir présenté — sans succès — un candidat pour la huitième et la neuvième vice-présidence, les représentants communistes se sont abstenus pour l'attribution des trois derniers postes. Les sièges controversés sont allés aux comcontroverses sont alles aux com-munes susdites, leurs titulaires recueillant les seules voix des vingt-quatre délégués de ces loca-lités. Malgré leur souci d'une représentation équitable des communes, les socialistes ont, en effet, voté blanc.

JEAN DE ROSIÈRE

L'ACTUALISATION DU PROGRAMME COMMUN

### M. Rocard: pas de chiffrage tant que la politique économique ne sera pas définie complètement

De notre correspondant

Cannes. — Interrogé sur le chiffrage de l'actualisation du programme commun publié récemment par le parti communiste. M. Michel Rocard, secrétaire national du parti socialiste, a déclaré le 14 mai à Pégomas naire sur les nationalisations organisé par la revue Paire: a Nous avons repoussé ce chiffrage pour la bonne raison qu'il ne constitue pas le chiffrage du programme commun mais celui de la propre politique du P.C. et qu'il ne résulte pas d'un accord entre les partis signalaires de ce pregramme. vant de reaccualisation du pro-gramme cemmin n'a ebtenu qu'une seule réponse, celle de M. Georges Marchais. Le secré-taire général du P.C.F. a indiqué, par lettre, à son interlocuteur qu'il soumettrait la question à l'ordre du jour de la réunion « au sommet » du 17 mai. La motien finale du congrès, adoptée à la quasi-unanimité des participants, souligne : « Notre présence effective dans la gauche n'aura de sens que si nous y défendons pleinement notre héri-

tage, sans restriction d'aucune sorte. Nous souhaitons donc, pour que le choix soit clair, devenir la quatrième composante de t'union de la gauche, en adhérant à la

logique du programme commun de gouvernement, sans renier nos

Aux termes de ses statuts, le

nouveau mouvement comprend un comité national de cinquante-deux membres, un bureau politi-

que de vingt et un membres et une délégation exécutive qui est chargée de la gestiou quotidienne du mouvement sous l'étroit

contrôle du bureau politique. Le général François Binoche et M. Jacques Debû-Bridel out été

elus conjointement présidents d'honneur.

stratègie, nos relations avec la gauche.

GUY PORTE.

Bien en main

Bien en bouche

Bien à vous

**PANTER** 

**MIGNON** 

cigare du juste milieu

options fondamentales... >

d Pour nous, socialistes, à continué M. Rocard, la gauche ne peut
s'engager que sur une politique
économique définie jusque dans
les domaines les plus difficiles. Il
manque en particulier dans les
documents publiés par le P.C. les
résultats sur le commerce extérieur des mesures qu'ils chijjrent; or on ne peut pas mettre
la France en déficit commercial
permanent. Il manque aussi dans
ce texte la réflexion sur les
conséquences de ces mesures en
matière de hausse des prix et
d'inflation. Nous n'accepterons
de passer au chiffrage et à la
présentation à l'opinion publique
d'une politique économique que
lorsque celle-ci aura été étudiée
complètement dans toutes ses incidences. » · a Pour nous, socialistes, a conticidences. \*

M. Rocard a estimé que le pro-blème des nationalisations e na blème des nationalisations e na sera pas l'un des plus épineux a qui se posera dans les uégociations sur l'actualisation du programme commun. Le secrétaire national du P.S. a rappelé que pour le parti socialiste la liste des nationalisations sur laquelle li s'était engagé devant l'opinion publique e n'était pas susceptible actuellement de révision». « Le débat, a-t-il déclaré, ne peut être que très tong sur ce point. Mais cc qui reste à régler c'est le problème de l'erréculton des nationalisations prévues, ceux de l'organisation et de la représentation des travailleurs au sein des M. Jean Charbonnel, ancien ministre, président de la Fédération des républicains de progrès, a indiqué, dimanche 15 mai « Nous avons l'intention de proposer, dans les plus brejs délais, à toute l'opposition gaulliste des contrats d'association qui permettraient d'établir nos rapports sur une base proche et nette; d'élaborer une charte commune de nos objectifs; de déterminer, sur le plan du programme comme de la stratégie, nos relations avec la

entreprises nationalisées, des re-lations de celles-ci acec l'Etat,

Dans le Matin de Paris de ce lundi 16 mai, M. Bocard expii-que le choix fait par le P.S. pour l'indemnisation des actionnaires : l'indemnisation des actionnaires :
« Si nous procédons par exproprintions, donc par nationalisations des actifs, nous serons
confrontés à un contentieux
inextricable pour fixer la valeur
d'indemnisation des outillages,
des terroins, etc., dans le cas
des groupes qui ont de nombreuses filiales en France et à
l'étranger. Cela peut prendre plusieurs années.

s Or le temps presse. Choisir l'appropriation des droits de vele transformer l'actionnaire en préteur, nous fera faire l'économie de toutes ces procédures. Nous aurons seulement à dêterminer la valeur des titres en fonction de leur comportement durant les dernières années en Bourse. Nous n'aurons donc pas à nous préoccuper de la valeur industrielle des actifs. Nous y gagnerons en rapidité. Notre volonté de restructuration industrielle est tout à fait conciliable trielle est tout à fait conciliable avec la technique que je viens d'évoquer. Nous croyons judicieux de relourner contre le capitalisme ses propres techniques en nous attachant à la réalité du poutoir. >

poutor. >
S'agissant de la sidérurgie,
M. Rocard a prècisé: a Les trois
grands groupes sidérurgiques
français ont (...) un endetlement
de 35 müliards de francs, dont
un quart à l'égard de l'Etat.
Quant à leur valeurs boursières,
elles ne doivent guère dépasser
2 müliards de F. Si nous consolidons en eapital celte créance,
l'Etat deviendra majorilaire cur
deux tiers ou aux trois quarts.
Cela suffit pour prendre le poucela suffit pour prendre le pou-toir... Nous ne débourserous pas un sou. On consolide simplement la créance de l'Etat. Tous les actionnaires de la sidérurgie répent d'être remboursés pour aller replacer leur argent dans la spéculation joncière. En refu-sant la nationalisation, nous rendons cette démarche impossirendons cette démarche impossi-

[Voir page 4] l'article sur la natio-nalisation de l'industrie pharmaceu

### M. FITERMAN (P.C.) : les nationalisations rapporterent de l'argent au pays.

Saint - Etienne (A.F.P.), — M. Charles Fiterman, secrétaire du comité central du parti com-muniste, a déclaré dimanche que muniste, a déclaré dimanche que 
e les nationalisations ne coûteront pas de l'argent, mais en 
rapporteront au pays, contrairement à ce que prétendent ceux 
qui jont un tapage ridicule autour 
d'une question dont la solution 
est d'une extrême simplicité ». M. Fiterman a précisé que son parti proposalt de « transformer les actions (des entreprises qui seralent nationalisées) en ebligations dont le remboursement serait échelonné. Un intérêt à le controlle de la seruit échelonné. Un intérêt à taux normal seruit versé à leurs possesseurs. Les petits et moyens possesseurs. Les petits et moyens porteurs seront intégralement remboursés, tandis que la situation des gros possesseurs, peu nombreux, sera examinée cas par cas. Le coût annuel de cette indémnisation se situe entre 29 et 34 milliards de francs, selon les décisions prises pour les gros porteurs, c'est-à-dire, en tout cas, moins de 1 % du budget actuel de l'Etat ».

e M. Roger-Gérard Schwartzenberg, délégué général du Mouvement des radicaux de gauche, a indiqué, le 15 mai, devant la fédération départementals du Tarn-et-Garonne, que les nationalisations proposées dans le programme commun a constituaient un ensemble sufficant pour une seule législature et qu'il n'y avait « pas de ration, pour l'instant, d'aller au-delà ». Il a demandé la suppression de la phrase figurant au programme: « Si le personnel d'une entreprise » demande la nationalisation de celle-ci, le gouvernement pourra » la proposer au Parlement », » la proposer au Parlement », parce qu'elle n'ajoute rien à l'ar-senal législatif, mais permet une interprétation pernicleuse de la pensée des signataires ».

• Accord entre IU.P. et le Mouvement des démocrates. — Réunis samedi 14 et dimanche 15 mai au Mans (Sarthe), eu séminaire national autour de séminaire national autour de leur président, M. Bernard Fourleur president, M. Bernard Four-nier, les membres de l'UJP. out décidé que, lors des prochaines élections législatives, les candi-datures UJP. seront envisagées en accord avec le Mouvement des démocrates de M. Michel Jebert. Elles seront présentées sous un

Les cigares

hollandais

par excellence

### La capitale aux vingt villages

uns de feurs lecteurs dans l'espece réservé eux livres ftiens I les éditions Maspero sont à l'extérieur). Sur une estrade. la San Francisco Mime Troupe raconte la prise de conscience du prelétarist eméricain. La riche capitaliste recoil un coup de băton sur la tête. Il s'écrie, horrilie : - Des communistes ! -Le public rit. - Vous aussi, veus êtes des communistes «, lonco l'ecteur. Il laut s'approchar pour entendre, car il y e beaucoup de brull, ce samedi 14 mai en fin d'après-midi, seus la halle des anciens aballoirs de La Villette, où se tient, pendant le week-and, la lête de le lédé-ration communiste de Paris.

Louis Althusser at Etienne

Balibar discutent avec quelques

On annonce per haut-parieur que Leni Excudere dédicace ses disques. Il chanters en début de soires, avant Merie-Peule Balle et Serge Reggiani, dans le salle comble du Pavillon de Paris. Un orchestre de lazz, plus leia, anime un bel improvisé. Ici el là sont etterts des conceure, des tomboles, des leux. Les calés, les restaurents, ne

désemplissent pas : le pot-auleu est mangeable, l'odeur des seuciases et dos escargota tenace. On se presse sous le chapiteau où d'émments sociologues - Poulantzas, Touraine - e'interrogent sur le dépéris-sement de l'Etat. Du Scenic Railway parviennent des cris et des Les communistes, c'esi vrei,

ont réinventé le fêle. Celle de l'Humanità est gigantesque. Le tête de Pans, dont c'était le édition, est plus modeste. Les organisateurs ont voulu recréer le cepitele eux vinge villages, eux vingt errondissements, dont chacun pré-sente un visage diffèrent. Cels ne dépasse pas cependent le pittoresque : le décor de ministère devani lequel ciège la eectien du septième, le maquette du Centre Georges-Pompidou présentée par celle du quatrième, les replaserles des Gebelins exposées par les communistes du treizième... Le message politique n'est pas vraiment requ. mais on garde le souvenir d'une kermesse sage, à visage humain. — T. E.

### M. Marchais propose de nouveau de débattre avec M. Barre des propositions économiques du P.C.F.

M. Georges Marchais, secrétaire général du P.C.F., a déclaré dimanche 15 mai à l'occasion de la Pête de Paris organisée par sa formatieu;

e M. Barre ne connaît praise par par les la classe connaîte l'

ment pas la classe ouvrière. Il croyait qu'il suffirait de quelques menaces d'intimidation et de belles paroles pour que les travailleurs flient doux devant lui, Mais quel camou/let, quello gifle, montieur le programme ministre. monsieur le premier ministre ; jamais depuis oingt aus la C.G.T., la C.F.D.T., la FEN, la C.F.T.C., la C.G.C. et F.O. ne s'étaient retrouvées, au coude à soude, dans une action d'ampleur nationale. » Evoquant le chiffrage des pro-positions communistes d'actuali-

sation du programme commun.

M. Marchais a noté:

• Que n'a-t-on pas dit ou écrit
à propos de cette publication ! On
a parté de « peun de banane », de e coup bas ». En bref, ce que

nous aurions cherché avec cette initiative, c'est mettre nos partenaires de l'union de la gauche en difficulté ! C'est une affahutation grossière qui n'a rien à poir avec notre politique. Pour nous, l'union est affaire sérieuse, et c'est avant tout l'affaire des transitieurs ettenaiteurs. travailleurs eux-mêmes. Nous avons toujours dit que tout ce qui concerne l'union doit, non pas se règler dans le secret des élatsmajors, mais se débatire au graud joar, devant les Français, cur c'est de leur vie et de leur avenir qu'il s'agit.

Enumérant les mesures sociales prévues par le programme commun (augmentation du BMIC et des prestations sociales...), le secrétaire général du P.C.F. a ajouté: «Il ny a aucune de ces propositions qui ne figurent pas déjà dans le programme commun. ces adars te propriamme commun.
Ce sont ces propositions que nous
avons chisfrées, et rien d'autre.
On peut être d'accord sur le calcul
ou pas — bien que personne ne
l'ait, jusqu'ici, remis en eause. —
mais, si l'on n'est pas d'accont
avec ces mesures qui sont inscrites
der l'accordant les communes des

avec ees mesures qui sont inscries dons le programme commun, alors il faut le dire! (...)

Depuis plus de deux mois.

M. Barre ne perd pas une occusion d'attaquer notre parti et le programme commun. Je lui ai proposé un débal dès le 25 février.

La lui et confirmé cette proposition de la leur de confirmé cette more. Je lut at confirmé cette propo sition par lettre le 22 avril. Dois-f pous dire que je n'ai même pas reçu d'accusé de réception? » Et pourtant, ce débat s'impose aujourd'hun. Il est indispensable, avant les grands choix qu'ils vont être amenés à faira, que les Froncais puissent fuper sur pièces. Et croyez-mai, ils ne fermeraient pas le poste l'Confrontons donc nos conceptions, nos actes et nos pro-jets pour la France, M. Barre! Pour ma part, fy suis prét, aux conditions que vous choistrez.

M. ESTHER: M. Barre ne s'est pas expliqué sur sa politique. M. Claude Estier, membre du secrétariat national du parti socialiste, a déciaré, dimanche

socialiste, a deciare, dimention 15 mai.

a A en croire des sondages réalisés dans des conditions douteuses, M. Raymond Barre aurait été pius convaincant que François Mitterrand dans le débat télévisé qui les opposait jeudi seir. Il jaut penser alors que le silence est d'or puisque le premier ministre s'est, en jait, contenté de poser des questions sans jamais s'expliquer sur sa propre politique.

» François Mitterrand a pu, au contraire, souligner que cette politique ne répond pas aux problèmes qui sont, aujourd'hui posés à la France et aux Français. C'est pourquoi la majorité de ceux-ci viennent de la rejeter en votant pour la gauche, il y a 15 mai. :

de ceux-ci viennent de la rejeter en volant pour la gauche, il y a moins de deux mots. C'est pourquoi, aussi, pour la première jois depuis de longues années, l'ensemble des organisations syndicales françaises décide une grève générale.

> Il est donc pour le moins téméraire d'affirmer que la majerité gouvernementale se trouve en meilleure position depuis le débat de jeudi soir. Les faits se chargeront bientôt de provocer le contraire.

faits se chargeront bientôt de proncer le contraire. »
[Un sondage réall's é par Louis Barris - France et publié, samedi 14 mai par «le Marin de Paris », donnait les pearcentages suivants ; Qui » gagné ? Barre, 45; Mittarrand, 27; match nut, 28. Le prémier ministre a été le plus convancant (48 contre 32) et le plus clair (49 contre 31). Mais le premier secritaire da P.S. a semblé plus proche Des préoccupations des Français (49 contre 29). Ceux des moyens audiovisuels qui ent largement exploité ce sondage sont généralement emis ce dernier pourcentage.]

LE PREFET DE POLICE DE MAI 68 PARLE

### Maurice Grimaud

la pressa unanime :

Témoignage capital. Le Figaro.

Livre de compréhension et de mélancolie. Le Monde Livre supérieur... analyse terriblement lucide.

L'Aurore. Le style limpide, la chaleur et la délicatesse de Maurice Grimaud. Le Matin de Paris. De saisissantes révélations. Le Point

On peut se demander comment auraient tourné les « événements » de 1968 sans Grimaud. Ce genre d'interrogation définit un personnage historique.

Le Nouvel Observateur.

Peut-on

Après le chi Parti Commu et l'union d que tout le mo





La capitale aux vingt ville

M. Marchais propose de nouven de debattre avec M. Bare des propositions economiques de l'



EN MAI FAIS CECULL TEPLAIT

# "ELECTIONS" Peut-on attendre mars 1978?

Après le chiffrage du Programme Commun par le Parti Communiste, le face à face Barre-Mitterrand, et l'union des centrales syndicales sur la grève générale, Georges MAMY, dans le NOUVEL OBSERVATEUR, répond à la question que tout le monde se pose sur la situation politique de la France.

### Au sommaire:

- l'opération chiffrage du Programme Commun et ses raisons par Franz Olivier GIESBERT
- l'analyse économique des demi-comptes du Parti Communiste, par Jean MATOUK
  - Bergeron dans la mêlée, par Lucien RIOUX
  - L'union est un combat: l'éditorial de Jean DANIEL

AUJOURD'HUI
UN NUMERO DU NOUVEL

OBSCIVATEUT

A NE PAS MANQUER!

### **ECONOMIE** et **POLITIQUE**

REYUE MARXISTE D'ÉCONOMIE **NOUVELLE FORMULE** 

- Numéro de mai : calendrier d'application
- Soyez au courant de l'analyse des communistes.

#### DEMANDEZ-LA

du Programme commun.

ABONNEZ-VOUS

(1 az : 90 F)

8, Cité d'Hauteville, 75010 PARIS (824-64-14)

BAC C ET D : MATH + PHYSIQUE; BAC B : MATH + ECO 24 h. de révisions intensives du 13 au 20 juin (14 exclu) : 420 F IPESUP : Institut Privé de Préparation aux Etudes Supérieures 16-18, rue du Cloître-Notre-Dame, 75004 Paris - Tél. : 225-63-30

#### HUILE D'OLIVE VIERGE EXTRA NATURELLE

Ire pression à froid Expédition nouvelle récolte par bidon de 5 et 10 litres Tarif cratuit no 1 sur demande HUILERIE LAVISON Fils place da Champ-de-Mars 13250 SAINT-CHAMAS Représentants demandés

etrave SERVICE TELEX 345.21.62+ 345.00.28 38, Avenue Daumesnil, 75012 PARIS L'année préparatoire à

vous pouvers au Bac C, car les niveau supérieur au Bac C, car les prépara-de réussite en fin de 1° année, sans prépara-tion et sans mention cont : Bac Act B = 1 % Bac D = 6 %. CEPES Groupement libre de professeurs 57, rue Ch.-Luffille, 92 Neuilly

722.94.94 on 745.09.19

-Examens universitaires -Concours administratifs

LA COMPOSITION DE DROFT PUBLIC 1976, 184 p., 28 F (franco 31,90 F)

LA NOTE ADMINISTRATIVE 1976, 284 p., 34 F (franco 37,90 F)

(2 volumes)
par S. SALON et J.-C. SAVIGNAC

Editions SIREY, 22, rue Soufflot - 75005 PARIS

### POLITIQUE

### RÉPONDANT A LA LETTRE DE M. MITTERRAND

### Le CERES estime que suns «un code de bonne conduite la rupture au sein du P.S. devient inévitable»

Desireux de mettre un terme à la lutte de tendances qui se développe au sein de sa formation, M. François Mitterrand, premier secrétaire du P.S., a appelé dans une « lettre aux militants » les courants de pensée à dépasser leurs contradictions (- le Monde - du 20 avril). Ce dépassement n'a pu se concrétiser par une syn-thèse entre les motions déposées par la majorité et la minorité lors de la réunion du comité directeur du P.S. le 7 mai. Mercredi 11 mai, les membres du

CERES qui siègent au burean exécutif da P.S. ont demandé que leur motizan soit diffusée avec une annexe qui consti-tue en fait une réponse à la « lettre aux militants » de M. Mitterrand. La direction du P.S. a refusé cette prétention en faisant notamment valoir que cette annaxa n'a pas été déposée lors du comité directeur et que seuls les textes exami-nés par cette instance peuvent être répandus au sein du parti. L'échange entre majoritaires et minoritaires a été particulièrement vif et s'est clos par le départ des représentants du CERES sur un Bonsoir messieurs les censeurs repre-nant la formule fameuse de M. Maurice Clavel lors d'un débat télévisé - A armes

égales » en décembre 1971. Dans leur réponse au premier secrétaire, les membres de la minorité ne se contantent pas de plaider leur cause. Ils attaquent au passage les sous-courants de la majorité et en fait les amis de M. Michel Rocard. - T. P.

### L'annexe à la motion de la minorité du P.S. souligne : «L'unité du parti est-elle me-

al'unité du parti est-eue me-nacée par le « fractionnisme »? L'application de l'article 4 des stabuts doit-elle être, toutes autres affaires cessantes, le grand pro-blème du congrès de Nantes? La plupart des múltiants, à quel-que courant de pensée qu'ils se rattachent, n'envisageaient cer-trinement pas il se applique rattachent, n'envisageaient cer-tainement pas, il y a quelques semaines, que le débat puisse être engagé de cette manière. Ils avaient raison, car l'essentiel est alleurs. Quelle ligne d'action, demain, pour le gouvernement de la gauche unie? Comment sur-monter les obstacles à l'applica-tion du programme commun de gouvernement? Comment, dans le court lars de temus dont nous disposons encore, porter les capa-cités de notre parti à la hauteur de sa mission historique? Vollà ce qui doit être l'objet principal du compè

du congrès,

» Et bien sur, dans ce cadre, n Et bien sur, dans ce cadre, il jant parler du jonctionnement interne du parti. De sa cohésion, qui est effectivement la condition indispensable d'une action efficace. Mais aussi de la manière dont s'y exerce la démocratie. Car, pour nous, l'une ne peut aller sans l'autre. Comment pourrions-nous proposer aux Français de s'engager sur le chemin de l'autogestion, el nous rétions pas capables de faire respecter, en notre sein, les exigences de la confrontation des idées et du plur alisme des courants de pensée?

n Les camarades qui, depuis le congrès de Pau, forment la mino-rité du parti ont conscience

d'avoir assumé les responsabilités qui résultaient pour eux de cette situation. Minoritaires, ils ont cherché à impulser à tous les niveaux dans le débat politique sans lequel un parti n'est plus qu'une machine. Composante intégrante du parti, ils ont constamment pris, avec discipline, toute leur place dans l'action. Cela les autorise à dire sans fard, sur ce point également, ce qu'ils ont à dire, »

point également, ce qu'us car à dire. 3 Après avoir rappelé que l'ar-ticle 4 des statuts du P.S., qui interdit toute « tendance orga-nisée », a été introduit en 1945 lorsque la S.F.I.O. a supprimé, en son sein, le mécanisme de la représentation proportionnelle, le

certe phrase a été conservée, par simple inadvertance semble-t-il. Mais sa signification ne pouvait plus être la même des lors que le retour au mécanisme de la proportionnelle (actuel article 5) afficialisait à nouveau les courants de pensée. Ce qui valait suparavant interdiction des courants devait désormais être inter-prété comme les autorisant.

prété comme les autorisant.

» Bien sûr, on peut toujours chercher à distinguer « courant de pensée » et « tendance organisée ». Mais il est clair que l'existence d'un courant n'est pas possible sans un minimum de modalités pratiques. La règle imposée par l'activelle direction du parti pour le choix des instances dirigeantes (obligation de constituer les listes de candidats non vius au conarés, mais un non plus au congrès, mais un mois auparavant) renjorce d'ailleurs cette exigence : au lieu de s'en remettre au choix des délé-gués au congrès, chaque courant est contraint désormais d'orga-niser, d'une manière autonome,

» Quelle peut être alors aujoura Quelle peut être alors aujour-d'hui la portée de l'article 4, sinon celle qu'on veut bien lui donner au gré des circonstances? C'est une sarte d'épée de Damoclès suspendue en perma-nence au-dessus de la tête de la minorité. A la limite, il pour-rait se lire a la liberté de discus-sion est entière qu tein du renti roit se life a la liberté de discus-sion est entière ou sein du parti, mais les moyens de l'exercer sont rigoureusement interdits ». Dans la société bourgeoise, les socialistes connaissent cette chanson : la liberté c'est le droit des forts d'écraser les faibles. Ils préfére-raient ne pas l'entendre dans leur propre parti.

Brandir l'article 4 aujour-d'hui, d'est, en jait, remetire en cause indirectement un des prin-cipauz acquis du congrès d'Epi-nay: la proportionnelle et, uvec elle, le dynamisme retrouvé du

parti.

» La conséquence première et nécessaire de la représentation proportionnelle est donc que les courants de pensée ant le droit d'exister. Ils en ont aussi le devoir cur l'esprit de la proportionnelle est bien que toutes les différences s'expriment dans des motions politiques, avant que s'engage le débat du congrès et que s'opèrent les synthèses. Il n'est pas conforme à cet esprit qu'un groupe organisé syntheses. Il n'est pas conforme a cet esprit qu'un groupe organisé a u ta u r d'une certaine analyse politique se manifesiant en tant que tel dans le parti cherche à y augmenter son influence, s'abs-tienne, au moment décisif, de manifester son originalité et dissi-

mule su pensée projande sous la couverture d'une motion dont la signature par le premier secrétaire garantit le caractère majoritaire. > Chaque militant sait bien, pourtant que telle est la situation dans maire auxil dans notre parti, depuis Grenoble ou Pau, pour plusieurs des « sous-courants » qui constituent le coucourants o qui constituent le cou-rant majoritaire. Les uns et les autres sont fort bien organisés et largement pourous en locaux, recenus, bulletins internes, etc. Pourtant, aucun ne tire plus, anjourd'hui, sa légitimité en tant que courant du vote direct des militants. Il n'en est que plus piquant de voir venir de là les critiques les plus acerbes vis-à-vis des moyens que se donne la vis des moyens que se donne la minorité pour se confarmer aux statuts du parti.

statuts du parti.

De qui précède ne signifie pas que nous soyons opposés à l'adoption de règles concernant la pratique des courants à l'intérieur du parti. Nous pensons, au contraire, que le fonctionnement démocratique de celui-ci implique l'existence de telles règles visant à garantir les droits et à prévent les abus de droit, de la majorité comme de la minorité.

comme de la minorité.

» Le jeu de la proportionnelle implique que la majorité ne cherche pas à écraser à tout prix la minorité, mais que toutes deux, ayant en vue l'intérêt supérieur du parti, cherchent également la a synthèse ». De ce point de vue, la coupure entre majorité et minorité ne peut jamais être considérée comme un objectif mais toujours comme une situation protoujours comme une situation pro-visoire. Sans doute, de grosses divergences, éclairées par un débat politique, peuvent-elles, à certains moments, empêcher une telle syn-thèse. Dans cette hypothèse, il faut qu'une carte des droits et des devoirs de la majorité comme de la minorité soit dressée. Sans ce code de bonne conduite, dont l'esprit compte autent que la lettre, la rupture au sein du parti

### Les droits de la minorité

o Un tel code, limitant l'expres-sion de la minorité, a été adopté en fuin 1976, sur le rapport d'une commission présidée par notre camarade Jaquet. Nous en avions voté la plupart des dispositions concernant les bulletins intérieurs au parti, les revues théoriques, l'organisation des réunions inter-nes, les conditions d'expression à l'extérieur, etc. Rien, à notre sens nes, les contitions d'expression à l'extérieur, etc. Rien, à notre sens, ne permet d'affirmer ni que ces dispositions n'aient pas été res-pectées ni qu'elles se soient révé-lées insuffisantes par rapport à leur ablet.

lées insuffisantes par rapport à leur abjet.

3 Le moment nous semble venu, en revanche, de compléter ce code par une carte des droits de la minorité. Car la pratique actuelle, de ce point de vue, n'est pas conforme aux exigences d'un fonctionnement démocratique.

tionnement démocratique.

> En premier lieu, il ne devrait pas y avoir confusion entre la tendance majoritaire et le parti. Il n'est pas admissible que le courant majoritaire ne distingue pas, dans son action quotidienne, le scroice du parti et le service de ses propres intérêts de courant. Il est, en particulier, indispensable que la direction indique, quand elle s'adresse au militant, à la veille des congrès, qu'elle le jati au nom de la majorité et non du parti.

> En second lieu, la minorité doit être associée à l'ensemble des activités du parti. Il n'est pas sain qu'elle ait été braialement écartée de l'organisation de toutes les activités de formation, de toute collaboration effective à la presse du parti, des activités d'animadu parti, des activités d'anima-tion du secteur « jeunes» ou du secteur a entreprises », où son influence est pourtant prépondé-rante, de taute représentation au sein de la Fédération des éius socialistes et républicains, de taute possibilité d'expression régulière dans le Poince et le Rose (1)

passibilité d'expression régulière dans le Poing et la Rose (1), sans parter des travaux de commissions, des « entretiens du jeudi » (2) et de l'ensemble des secteurs que le parti impuise ou entend impulser. « La minorité du parti ne dispose officiellement d'aucun moyen matériel d'aucune sorte. Après avoir été éliminée du secrétariat national, elle a perdu tout moyen administratif, Aucun permanent du parti n'appartient ou courant 2. Les sept membres du bureau exécutif appartenant à la minorité ne disposent même pas oureau executif appartenant à la minorité ne disposent même pas d'un bureau, 7 bis, place du Palais-Bourbon. Ils n'ont ni secrétaire ni téléphone. Cette situation est d'autant plus anormale que ladits minorité a joué un rôle décisif dans la création du parti. Les accusations selon lesquelles cette minorité oserait dans ces conditions se dater de locaux de

conditions se doter de locaux, de moyens de financement, d'une presse extérieure au parti, etc., sont dérisoires et injustes; elles servent de surcroit à alimenter la propagande de la droite contre la propagance de la arche contre notre parti. Quelle que soit l'issue du congrès de Nantes, il est nécessaire que le parti adopte pour règle que dans tous les secteurs la minoridi (s'il y en a une) aura droit à une place proportionnelle à son importance politique deue le nesti arche proportique deue le nesti arche propertique de la s'exprimer régulièrement dans la presse du parti et dans le Polog et la Rose, disposer au siège du parti d'un bureau et d'un

» Ces dispositions constituent The Ces dispositions constituent un minimum, et c'est seulement dans ce cudre qu'il sera possible de discuter utilement les propositions qu'on voudrait aujourd'hui imposer comme un prédable à la discussion politique.

The division du parti en majorité et minorité n'est jamais qu'un pis-aller. Mais dès lors m'on ne

rite et minorite n'est jamais qu'un ne parvient pas à réduire cette division par un début politique loyal, il ne serait conforme ni à la doctrine du parti ni à son intérêt bien compris de chercher à en venir à bout par des moyens administratifs. administratifs.»

(1) Bulletin intérieur du P.S. (2) Discussions animées par des dirigeants socialistes à l'intention des nouveaux adhérents.

VOUS AVEZ TABLE OUVERTE Quel est, a Paris, votre gra restaurant i prefere ?. Gaun Millau vous y mystent i Tous détails de ce grano jeu dans Le Nouveau Guide Gault-Millau de mai. Dans le meme numéri 30 très bonnes agresses de weak-end à mons de 150 km de Paris et le guide de milla-

# Prochains départs pour l'Extrême-Orient : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.



Ne partez pas pour l'Extrême-Orient sans notre Petit Livre Jaune

En DC10 ou en Boeing 747, au départ de Francfort, Lufthansa vous propose: pour Hong Kong ou Bangkok un vol quotidien; pour Delhi 4 vols par semaine; pour Bombay, Singapour, Sydney ou Karachi 3 vols par semaine. Orly-Francfort en Airbus ou en Boeing 727. Départ d'Orly Ouest. Limite d'enregistrement

15 minutes minimum. Avec Lufthansa, vous attendrez moins au départ, vous ferez moins d'escales, bref, vous y serez plus vite.



Lufthansa

### "LA CHUTE DES CHEVEUX" CERTAINS EN PARLENT, D'AUTRES AGISSENT...

Votre cuir chevelu se défend mal, vos cheveux se "dégradent" : ils ionabent, ils grus ou trop secs, vous avez des pellicules, des démangeaisons... Venez nous voir. des demangeaisons... Venez nous voir. L'Institut Capillaire Bridgecap ne fait pas de "miracle", mais applique de façon sériense et efficans une technique exclusive mise au point dans ses laboratoires qui permet la remise en étai du cuir chevelu et sécologies le qui de control de des et régularise le cycle naturel de chule. et de repousse du cheveu. Celle-ci se déroule en deux phases:

- Nous nettoyons d'abord les follicales pileur des poussières, impurelés et autre dépôts qui les obstruent. — Près nous activons la croissance du cheven en appliquant sur le cuir chevelu ainsi régénéré, un bio-stinulant aux propriétés vivifien



soins peuvent résondre voire problème. Apparavant, un long entrefien vons est d'ailleurs consucré, sans aucun engagement Teléphonez-nous pour prendre rendez-cons

TH-(1) 225.59.49 — TH-(91) 26.37.01-— TH-(41) 88.57.83 — TH-(73) 93.18.34 Til-(80) 32.56,63 Til-(80) 32.56,63 Til-(85) 32.45,37 Til-(87) 33.21,60 Til-(67) 72.81,56 MONTPELLIER NANTES. Tek (40) 71.74.55 Tek (93) 87.71.18 Tek (99) 30.16.88 RENNES TOULON TOULON TEL (94) 92 25.69 TOURS TEL (47) 20 33.60 Tous les jours de 11 à à 20 h. Samedi de 9 h à 13 h

INSTITUT CAPILLAIRE BRIDGECAP

Les cheveux sont fails pour rester sur la tête.





# van code de honne condnite P.S. devient inevitable»

du COMES as de Musica de M

Property and premier so

6 0 10 mg

TRE OL M METERRAND

And the second

The state of the s

Z-1-

See a fact growing

4-6-6

NO INTAIL

MITTED 15

A TO SEE

202,000

Service Services

**編集 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1** 

### M. Chirac : le président de la République et le premier ministre M. Barre peut-il animer la majorité pour les élections ? ne peuvent pas donner d'investiture

M. Jacques Chirac ne conçoit l'organisation de la majorité et la préparation des élections législatives qu'en se référant aux déclarations radiotélévisées faites par M. Giscard d'Estaing le 17 janvier et le 29 avril. Il affecte d'ignorer les propos tenus par le président de la République dans l'interview qu'il a accordée à l'Express dans son numéro du 8 mai.

Selon les références qu'il a choisi de retenir, M. Chirac considère donc qu'il revient aux « grands leaders » des formations politiques de la majorité in minorate ne ne le sous le s d'organiser leur coopération, leur propre coordi-nation, et d'animer la campagne des élections législatives, tandis, que M. Raymond Barre se consacrerait à la gestion des affaires gouvernementales et que M. Giscard d'Estaing indiqueratt, e le moment venu», quel est le abon choix ».

M. Jacques Chirac s'en tient donc à l'offre de

Présidant samedi l'amai à Paris la réunion des cent einq secrétaires départementaux du R.P.R. M. Jacques Chirac a actamment déclaré:

e L'organisation de la majorité s'inscrit toujours dans le cadre défini par le président de la Republique, d'abord le 17 janvier lorsqu'il a dit que la majorité devait être pluraliste et que cela impliquait une pluralité de candidatures, et d'autre part le Confessable.

M. Michel Debré, invité du Club de la presse d'Europe 1, dimanche 15 mai, a notamment déclaré a Un chef de gouvernement, à la vellle des élections, a vocation pour diriger le camp dont il a la responsabilité. Fai été très frappé, il y a quelques semaines, lorsque le gouvernement a té constitut, d'entendre dire qu'il devait s'occuper de la ges-

il a la responsabilité. Lai été très frappé, il y a quelques se-maines, lorsque le gouvernement a été constitué, d'entendre dire qu'il devait s'occuper de la gestion des affaires et que c'était aux formations politiques à s'occuper des élections. Comme une méconnaissance de la légitimité de la République, il me semble que c'était une réflexion tout à fait contestable.

Par ailleurs — et c'est là le point d'interrogation qui demeure — on ne conduit pas une troupe au combat uniquement en parlant d'affaires économiques. Ce

troupe au combat uniquement en pariant d'affaires économiques. Ce dont a besoin la France dans le monde d'aufourd'hui, ce dont ont besoin les Français à la veille d'une affirmation de solidarité sociale et de souffie national. Il faut donc, dans les mois qui viennent, que la majorilé soit animée non pas seulement par un bon programme de redressement économique, mais également par un souffie à la fois de solidarité et d'espoir.

négociation qu'il a adressée aux autres responsables de la majorité pour conclure un « pacte majoritaire » définissant des « règles de bonne conduite », ainsi qu'il l'avait fait lors des élections municipales, c'est-à-dire un engagement de désis-tement et de soutien réciproques pour le second tour. Cette attitude, qu'il a évoquée au cours de son récent déjeuner avec M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire général des républicains indépendants, implique des candidatures multiples dans de nom-breuses circonscriptions et le refus d'une investiture unique de la majorité qui serait délivrée par le premier ministre.

Si ce dernier veut convoquer prochainement les responsables de la majorité, ainsi qu'on lui en prête l'intention, ce e o mité ne saurait, selon M. Chiroc, se substituer aux partis de la majorité eux-mêmes - A.P.

> de gouvernement, mais un pro-gramme d'opposition qui ne pourrait devenir programme de gouvernement que dans la mesure où Il serait appliqué autoritairement. C'est, en fait, un programme communiste qui n'a rien de démo-

M Chiras a participé, dimanche 15 mai, à Nice, au congrès de l'Union nationale des combattants, en tant qu'ancien combattant de la guerre d'Algérie. Au cours du banquet, il a déclaré:

« La démocratie est et ne peut être qu'un régime d'autorité, dans la mesure où l'exècutif doit faire respecter les décisions des élus, mais c'ast aussi un régime de tolérance et de responsabilité. »

(Voir également la déclaration de M. Bord, page 40.)

 M. Olivier Guichard, ancien ministre, ancien député R.P.R., a déclaré, dimanche 15 mai aux Andelys (Eure) : «Le président de celul des candidats qui s'étaient engagés à les sontents. Voter paur ceux-ci, c'était voter pour eux ... En conséquence, si le président de la République ne peut pas donner d'investiture, le président de la République ne peut pas donner d'investiture, le président de la République a paru donner l'impassion qu'il aimernit modifier la majorité, en changer un bout contre un autre. C'était une peut pas déléguer un pouvoir auquel il a renoncé. Donc si le premier ministre donne des investitures, personne ne pourra en tenir compte. La réjérence aux élections législatives précédentes n'est pas jondée : ce n'est pas une question de personne, mais une question de personne ministre, anclen député R.P.R. a déclaré. la République a paru donner l'impression qu'il aimernit modifier la majorité, en changer un bout contre un autre. C'était une erreur, et elle a lété lourdement payée. P. M. Jéôme Monod, secrétaire général du R.P.R., a déclaré à Tanney (Nièvre) : e Le programme commun de lui pa u c h e, tel un liceber qu'il présente uns implacable logique qu'il repose sur trois éléments essentiels : la collectivisation des moyens de production, la planification socialiste de notre économie, l'instàllation d'un, contre-pouvoir dans chaque entreprise. »

(Suite de la premiere page.) C'est là un langage qui n'est pas aouveau. Celui des giscar-diens, en revanche, semble l'ètre. M. Boisson, futur secrétaire géné-ral des R.L nouvells manière, entend gouverner seul son parti:
il confirme ainsi que M. Porriatowski, bête noire des gaullistes,
ne devrait pas venir brouiller les
cartes. Pour le secrétaire d'Etat à ne devrait pas venir brouiller les cartes. Pour le secrétaire d'Eist à la jeunesse et aux sports, le temps des querelles est passé et, somme toute, M. Chirac u'est peut-être pas le c grand méchant loup » que l'on dit : enfin, les alliés majoritaires peuvent fort bien s'entendre, et même se livrer sans risque à une compétition de bon alol dans les circonscriptions, à condition d'adopter apparavant un e code de bonns conduite ». On remarquera, d'une part, la similituda entre ce ecode » et le « paete majoritaire » proposé naguéra par le président du R.P.R.; d'autre part, l'abseuce de toute référence au premier ministre dans le processus envisagé. De son côté, M. Lecanuet, président du C.D.S., s'interroge « M. Barre peut-il et peut-il coordonner les formations de la majorité? Pour nous, la réponse est oui (...) Mais si c'est non il jaudra discuter de parti à parti. » Cette prise de position ne doit pas faire illusion : su réalité, M. Lecanuet et ses proches de croient guêre que le premier ministre puisse désormais intervenir efficacement. Certes, oa paraît s'attendre de leur côté à une initiative spectaulaire de M. Barre : par exemple, qu'il convoque des e états gééraux de la majorité ou qu'il affirme soiennellement sa volonté d'arbitrer la parile. Le maire de Rouen a même publiquement appelé, lundi matin, le premier ministre

هكذافن الاصل

trer la partie. Le maire de Rouen
a même publiquement appelé,
lundi matin, le premier ministre
à e prendre l'initiative de mobiliser la majorité a. Il a'est pas
évident touterois que les démocrates - socieux et même les R.L.
solent coavainens de l'opportunité d'une telle opération.
Tout se passe comme si répuhilrains indépendants, centristes
et gaullistes convergeaient maintenant vers une même attitude,
pratiquement décidés à préparer
les accords électoraux par des
négociations directes, « de parti à négociations directes, « de parti à parti », comme dit M. Lecanuet, et cela hors du parrainage du chef du goavernement et même du président de la République.

On president de la republique.

Dans de nombreux départements, cette négociation a déjà été entreprise par des cadres locaux, plus soucieux de l'efficacité électorale que des arbitrages paristens.

### Ne pas être giscardiens

Si les responsables des partis intéressés en sont arrivés à envi-sager une telle tactique, c'est qu'ils ont fait, à peu de choses près, le raisonnement suivant : M. Giscard d'Estaing a décide ment une trop faible cote en ce moment, mieux vaut ne pas moment, mieux vaut ne pas 
c bénéficier » de manière trop 
évidente de son patronage, et 
mieux vaut qu'il se limite, le 
moment venu, à indiquer e le 
meilleur ehoix » de société. 
M. Bertrand Motte, président du 
Centre national des indépendants 
province experiment en centiet paysans, a exprimé ce senti-ment en déclarant dimanche : « Pour être républicain indépen-dant, il jaut être giscardien. Il y a en France une habitude de

dant, a faut être giscardien. Il y a en France une habitude de monarchisme qui n'est pus dans notre tradition. Nous ne voulons pas être giscardiens. 2

Quant à M. Raymond Barre, son image de premier ministre est bonne, et le succès de son faceà-face avec M. Mitterrand a redonné espoir à ses, partisans. Néanmoins, sa a dimension a politique n'est vraisemblablement pas suffisante, aux yeux des dirigeants des partis, pour lui permettre de s'imposer et, de toute manière, le enon a de M. Chirac le prive de toute chance de succès.

Si une telle évolution se vérifie, giscardiens et centristes devront oublier leurs préventions — et même, pour certains d'entre eux, leur hostilité — à l'égard de M. Chirac. Nécessité fait loi, et ceux qui ont la charge de conduire des troupes aux életcions us pequent ig u or er ni que le R.P.R. demeure, qu'ou le veullis ou uon, le seul élément dynamique de la coalition ni qu'il compte le plus grand nombre de députés sortants et même le plus grand uombre de candidats d'orse et déjà déaignes. Restent les radicaux. M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, proposait aux valoisiens de s'arrimer plus solidement à la majorité — et au R.P.R., — en échange de quoi il se faisait fort de leur obtenir l'élection d'au moins trente députés sfin de constituer un groupe parlementaire, Mais M. Edgar Faure a été battu, et M. Jean-Jacques Servan-Schreiber a été éin sur

mentaire, Mais M. Edgar Faure a été battu, et M. Jean-Jacques Servan-Schreiber a été éin sur un programme tout différent. Un programme apparemment fondé sur un dureissement à l'égard du gouvernement, sur une hostilité déclarée à l'ancien prehostilité déclarée à l'ancien premier ministre, et qui comporte
même une menace de représailles
électorales, la umenace du silemes. Un programma qui
conduit à s'interroger sur la manière dont le parti radical pourra
faire élire des députés et qui semble en complète divergence avec
celui auquel paraissent se rallier
les autres partis.

Il fact cepecdant y regarder
de plus près. M. Servan-Schreiber a considérablement atténué
certaines de ses prises de position,

certaines de ses prises de position, d'un discours de congrès à un autre. Ainsi, les candidats annoa-cés d'abord dans toutes les cir-conscriptions sont-ils devenus des

candidats éventuels; ainsi dans sa deuxième intervention, a-t-li souligné qu'il ne ferait preuve d'ostracisme à l'égard de personne. Voltà pour ce qui pourrait être, de la part da president radical, une volonté de discussion avec les autres partis. A cela s'ajoute que son refus de reconnaître l'autorité de M. Barre est tout aussi carégorique que celui du leader gauliste. Quant à la reconnaîssance du « fait Chirac », qui caraetérise l'évolution des R.L. et du C.D.S., u'est-eile pas contenite dans la première initiative spectaculaire de M. Servan-Schreiber queiques minutes après sou élection? N'est-elle pas évidente dans l'appel de J.-J. S.-S. à un « dialogue publie » avec le president du R.P.R.?

Evidemment, les prises de position antérieuses du député de

Evidemment, les prises de posi-tion antérieuses du député de Meurthe-et-Moselle et les argu-ments em ployés pendant le congrès risquent de rendre le dialogue difficile, mais du côté

t-li aux appels que lui lancent — mals peut-être pas pour long-temps — certains dirigeants des partis de la majorité?

NOEL-JEAN BERGEROUX.

### Certains centristes sont mécontents du fonctionnement du C.D.S.

Le conseil politique du Centre des démocrates-sociaux, qui a siégé à huis clos samedi 14 mai au palais du Luxembourg et qui avait été précédé, la veille, d'une réunion des secrétaires fédéraux, a été consacré, d'une part, à l'examen de la plate-forme doctri-nale du parti; d'autre part, à la discussion de la situation politique et à la critique du fonctionnement interne du

La plate-forme doctrinale, qui a été présentée par M. André Diligent, vice-président (et qui ne sera rendue publique qu'au mois de juin), a été accueille très favorablement par les délègués, et en particulier par M. Jean-Marie Daillet, député de la Manche, qui l'a qualifiée de e travail exception-nel s. (Prévue initialement pour une date plus tardive, la rédac-tion de ce document pourrait avoir été accèlérée pour répondre à l'impatience des militants et de certains dirigeants nationaux.)

certains dirigeants nationaux.)

La discussion sur le fonctionnement interne du parti a commencé au cours du débat de doctrine, uisque M. Yves Laulan,
membre da conseil national, a
estimé que la directioa du parti
n'avait pas joué son rôle d'animatioa et que, depuis le congrès de
Rennes (qui, en mai 1976, avait
consacré la fusion du Centre démocrate et du CDP.), le CDS. consacre la histo du C.D.P.). le C.D.S.
n'avait pas fait preuve d'efficacité. Le secrétariat général s'est
considéré comme mis en cause,
puisque M. Jacques Barrot est
i u t e r v en u pour répondre à
M. Laulan. Plusieurs délégués oat
d'ailleurs posé la questioa de
savoir si le poste de secrétaire
général est compatible avec la
participation au gouvernement.
Au cours des débates de l'aprèsmidi. c'est M. Jean Chellini, membre du secrétariat national qui, le
premier, a fait état de la revendication, préseutée dans un texte
distribuée précédemment par un
militant de l'Ille-et-Vilaine,
M. Yves Corvaisier, et réclamant
un congrès extraordinaire (le
Monde daté 15-16 mai). M. Chelini a estimé que des assises
étalent aécessaires pour « faire le
poént » et qu'il convenait de redonner une dynamique aa C.D.S.
M. Jacques Barrot s'est opposé
à la réunioa d'un congrès avant
l'èté. Il a mis dans la balance son
mandat de secrétaire général,
soulignant que l'apparèil da parti
avait encore besoin d'être consolidé et que les centristes doivent
tenir compte de la dimension
serait dangereuse.
M. François Guérard a souligné
ensuite que les centristes doivent
tenir compte de la dimension
prise par MM. Raymond Barre
et Jacques Chirac, chacun dans
son domaine, et de l'urgence, pour
la majorité, de mettre fin à ses
dissensions. M. Benamour, de
Paris, a pris position contre l'alliance privilégiée avec les R.I.,
et a réclamé une rénovation du
mouvement. Après que M. Corvaisier eut repris les thèmes de mocrate et du C.D.P.), le C.D.S.

son smanifestes dans lequel la direction du C.D.S. est sevèrement
critiquée, M. Pierre Messmin,
député de Paris, a regretté que
l'image de marqus du mouvement
se soit a défraichie s. M. Francols Bordry, président des jeunes
démocrates sociaux, a donné lecture d'uns motion adoptée par
son organisation, et a insisté sur
la aécessité de rajeunir le parti
et d'utiliser la plate-forme docirinals présentée par M. Diligent.
Quant à M. Jean-Marie Daillet,
il a déclaré; a Nous devons avoir
l'orgueil de notre pensée, et suril a déclaré; « Nous devons avoir l'orguell de notre pensée, et surtout être plus puppaces, plus offensifs, moins frileux sur nos opinions, » Mme Louise Moreau a demandé que le C.D.S. alt un véritable porte-parole.

M. Lecanuet a pris acte de « la polonté de renouveau et d'action » des délégiés et a dit; « Si pous des délégiés et a dit; « Si pous

des délégués et a dit : « Si vous peusez que je dois me retirer, je me retirerai. Toutejois, sachez que fai l'intention d'être à nouveau présent dans le débat politique, de parler, une fois passé le délai de viduité auquel m'astreint mon appartenance récente au gouver-nement.

Le président du C.D.S. a

valoir que, si certains aspects du fonctionnement du parti pouvaient être critiqués, l'unification des démocrates - sociaux a vait réussi, et que c'était là un résultat important. Il a également justifié l'attitude prise à Rennes en faveur d'une alliance privilégiée avec les R.I., et expliqué qua cette stra-tégle répondait alors à une situaégalemeat souligné que, lors des élections législatives, le R.P.R. ne pourrait gagner seul. — N.-J. B.

#### M. LECANUET: si M. Barre ne coordonnait pas la majorité, il faudrait négocier de parti à parti.

Rendant compte, dimanche après-midi, 15 mai, devant la presse des travaux du eou se 11 politique. M. Lecanuet a déclaré: « Le C.D.S. s'est mis en état de mobilisation. »

Le président du C.D.S. a annoncé qu'un congrès extraordinaire de sa formation siègeralt à la fin du mois de septembre et affirmé, à propos de la stratégis électorale: « La majorité doit être unite. C'est pour jaeilliter cette uniten que nous avons abandonné toute alliance privilégiée avec qui que es soit. Comment l'alliance de la majorité va-t-eille se réaliser? En ce domaine, la elarification reste à faire. M. Raymond Barre veut-û et peut-ûl coordonner l'ensemble de la majorité? En ce qui nous concerne la réponse est oui (...)

Si la réponse est non, il faudra négocier de parti à parti. La dynamique des relations au sein de la majorité n'est plus la même. Par exemple, la question « primaires ou pas primaires » est posée. En jait, tout ceci sera sans doute clair à la rentrée. »

### M. Jean-Pierre Soisson propose la création d'un « code de bonne conduite » des partis de la majorité

M. Jean-Pierre Solsson, secré-taire général des républicains indépendants, rédacteur en chef du « Journal inattendu » de R.T.L. samedi 14 mai, a notam-R.T.L., samedi 14 mai, a notam-ment déclaré : « Mon élection par le conseil politique des républi-cains maépendants n'a de sens que si elle contribue à l'instaura-tion d'un climat nouveau au sein tion d'un climal nouveau au sein de la majorité. Ce climat nouveau je le déjinirais ainsi : oui à la différence, non à la querelle. Nous tenons à affirmer notre propre personnalité et nous admetions que les autres en fassent autant. Nous sommes des libéraux, nous ne chercherons pas à constituer une unité dans la confusion. » confusion.

M Jean-Pierre Solsson propose au président du R.P.R., aux res-

ponsables des mouvements centristes et au président du partiradical-socialiste de se rencontrer le mois prochain afin d'établir et de préciser un code de e bonne conduite 2. Ce code de bonne conduite de vrait comporter une clause de résolution des conflits lors de la désignation des candidats des partis de la majorité aux élections législatives. M. Jean-Pierre Soisson a'est pas hostile à des élections primaires, qui sont fouction du terrain politique. e Il y a des circonscriptions dans lesquelles les primaires sont nécessaires à la majorité. (...) Nous devrons ensemble les organiser, c'est le code de bonne conduite que je propose qui devra permetire de dégager les solutions les plus appropriées.»



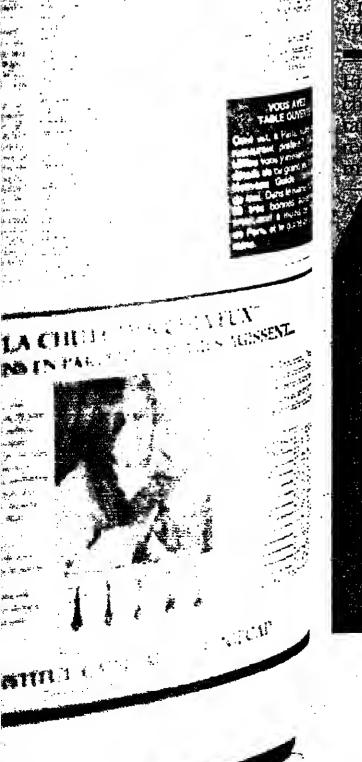

### REPRENANT LA PRÉSIDENCE DE SA FORMATION

### M. Servan-Schreiber veut faire du parti radical le pôle réformiste de la majorité

renoncé à ce poste, M. Jean-Jacques Servan-Schreiber est redevenu, dimanche 15 mai, président du parti radical par 465 voix contre 340 è M. Edgar Feure. Le député de Meurthe-et-Moselle l'a lergement emporté au erma d'un combat où, malgré certaines apperences, les débats doctringux et l'affrontement des idées joualent un rôla de camouflege.

Certes, M. Edgar Faure evait parlé près da deux heures, samedi après-midi, pour démontrer la pro-fondeur et l'ancienneté de son tempérament redical. pour justifier son retour au bercall et pour proposer un programme. Certes, par deux fols, M. Jean-Jecques Servan-Schreiber avait fait état de es volonté de réforme, de son exigence en matière de réalisations concrètes et do sa stratégie. Pourtant, les discours des daux hommes ne devaient être entendus qu'à travers

de tout autres - grilles -. La première clè de ces discours était l'appât que proposait checun des protagonistes. Faits de moi votre président et je donneral à vos candidats les moyene matériele d'effronter les élections légialatives, dissit M. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Elisez-mol et ja me faie fort d'obtenir d'un de mes amie bien placés lea circonacriptions où pourront être alus vos ragrésentants, repondalt M. Edgar Faure. Autrement dit : l'un offrait le norf de le guerre électorele (« lí n'y a pas

de bataille des victoires à venir. Quel délégué n'eurait pas souhaité une belle synthèse radicala parmettant de garder les deux ? Mais celle-ci, pour une fois,

La secondecié était la polidque des autres. Chacune des personnalités en présence jouait, bien aûr, d'abord pour son gropre compte. Mais, derrière chacune ae profilait une ombre : celle de M. Giscard d'Estaing derrièra le député de Meurthe-et-Moselle, celle da, M. Jecques Chirac derrière le président de l'Assemblée

Il ne tait quère de doute qu'en imaginant tonder t'unique pôle réformiste de la majorité et en pertant en guarre contre les conservateurs qui encombrent les ellées du pouvoir, M. Servan-Schreiber e la conviction d'entreprendre la mission de le demière chance qui peut encore eeuver le président de la République. Il n'est ges douteux non glus qu'una victoire da M. Edge Faure (député du Doubs, apparenté U.D.R. jusqu'à dimancho midi) aurait, eu moins quelque temps, donné au parti geuilliste et à son chef un atout sur faur gauche. En cela, les deux adversaires étaiant les champions de causes qui les dépassaient quelque peu.

De ce qui précède, les délégués radicaux pouvaient déià fort bien sa formaliser. Pourtant, ces aspects de

courroux. En effet, bien que counumier de certaines oratiques. disons - tolkioriques -, le parti radical n'a rien gagné à l'affrontement de... - moyens - buxquela ionnèrent lieu ces soixante-dix-septièmes assises. En témoignent cas paroles entendues dans la bouche de dirigeants nationaux du parti, pris dans i un et l'autre camp : - Edger e mis bezucouo de moyens dans l'aliaire, mais peut-être moins que nous, et, de toute laçon, il s'est lancé trop terd. - - ils avaient mis le paquet, mais nous n'étions pas pauvres non plus. - Et que dire de ces mandats, de ces pouvoirs qui, deputo huit jours, se négocialant au forcing ? Que dire de ce uscule Centre républicain représenté au congrès par deux cent cinquante matidats et dom aucune assem blée récente n'avait du réunir un nombre aussi élavé da militants ? Ce lurent pourtant ses voix qui, dans une large mesure. Erent la différence. Dimanche, à la Maison de le chimie, deux augures radicaux ne ocuvalent se rencontier sans source

Le bilan maintenant. Pour M. Edgar Faure, Il est jourd Le président de l'Assemblée nationale e accueilli le résultat du vote avec élégance at sportivité. ce qui est d'autant plus à son honneur qu'il a'agit tà pour lui d'un échec d'importance. En tout cas, d'un coup rude - sinon décisit - porté à ses espoirs de jouer un rôle dans la majorité, même o'il prend

charge de sa propre victoire, et ce n'est pas ai simple it e pu constater d'abord que le climat e bien changé et que es magie na joue plus com avant sur le parti radical. Cette loie, rares étalem. parmi ses partisans, ceux oul se prononçaient pour lui sane réserve et sans évoquer de mauvais souvenirs. Rares aussi étaient ceux qui imaginalent clairement ce qu'allait être la atratégie et le destin de leur parti au lendamain da cette rencontre. Car les faits sont têtus et les mêmes ambitions soulèvent toujours les mêmes questions. Comment peser sur un gouvernement pour axiger des réformes si l'on n'o pas les élus pour don du polds aux exigences? Comment avoir des élus dans un système électoral majoritaire, al t'on comornmet d'ovance une partie des olliances par des rations d'inimité comme celles qui furent adressées à M. Chirac 7 Comment voier eu secours d'un président de la Ve République, en conlestant l'autorité du premier ministre qu'il e désigné (et qui constitue son clout quesi unique du moment) ? A ces questions, les redicaux attendent désormals les réponses d'un président qu'ils connaissent bien mais qui a encore peut-être - qui sait ? - la l'aculté de les aurprendre. Reste à savoir de quelle manière.

gasjorite autonomiste craint

Samedi matin 14 mai, la première seance publique du congrès radical s'ouvre à la maison de la chimle sous la présidence de Mme Anne-Mario Fritsch, député réformateur de Moselle. On entend successivement MM. Marcel Croisler (Hautes-Alpes), Plorre Croisier (Hautes-Alpes), Plorre Barrucand (Eure) et Pierre Delpech (Yvelines), qui estime que la crise politiquo est ouverte ot qu'elle commande « une consultation du pays ». Cet crateur déclare: « Il est temps de redonner leur poids aux militants de ce parti. Dimanche, nous dirons oui à Jean-Jacques Servan-Schreiber. « Après MM. Serge Mevel (Loire - Atlantique), Mme Germaine Borcello (Loir-et-Cher) invite la majorité à « trapailler au succès du plan Earre », invite la majorité à « travailler au succès du plan Barre », Mme Godefroy (Val-de-Marne) traite des questions relatives à l'enseignement, Mme Anna Pozner dénonce la violence qui sévit dans de nombreux pays. Puis, prennent successivement la parole MM. Robert Roy (Marne), Mathieu (Calvados), Claude Pauchet (Nord), Daniel Fedou (Tarn), Tran Van Binh (Paris), et Guy-Jean Nimsgerm (Moselle), M. Jean-Yves Galland (Paris) s'adresse à M. Servan-Schreiber en ces termes : « Pour le parti, pour nous, serez-pous Bilicher ou Grou-cht? Deputs de la la contrata.

chy? Depuis plusieurs années j'ai

combattu votre tendance. Pour la dernière fois, jo vais prendre le

risque, ou la chance, de voter pour

vous. Votre talent peut faire beaucoup à condition que l'expé-

tience politique passés vous att été profitable, et que le parti sous votre présidence soit la mai-son pour tous et non pas un instrument personnel. »

La séance du matin est close M. SERVAN-SCHREIBER ; je donnerai les moyens

M. Jean - Jacques Sorvan-Schreiber prend ensuite la parole. Il dit avoir écouté les critiques « légitimes » qui lui étaient adressées. Sur certaines d'entre elles, il α plaide coupable », puis il affirmo : « Le corns à corns il affirmo: « Le corps à corps n'est pas entre tel candidat et moi, mais entre vous et moi. La question est: « Est-ce que je mérite voiro confianco? » Des applaudissements, mêlés do huées applated seements, meles do nuess et do sifflets, vont alors rythmer le discours de l'ancien ministre, comme ils rythmeront, plus tard, celul de M. Edgar Faure.

Le député de Meurthe-et-Moseilo déclare encore : « Jo vous at demandé de voter pour le chej de l'État û y a trois ans. et si c'était à rejaire, je le rejerais (...). Dans les dernièrs mois fat jait preuve d'une passion que certains d'entre vous sont fondés à me

après l'intervention de M. Pierre tres formations de la majorité. Co

après l'intervention de M. Pierre Simon, ancien grand maître de la Grande Loge de France, qui lance un appei à la « fraternité ».

Samedi eprès - midi, M. Jean-Cisudo Colli, vice - président du parti et délégué sur énergies nouvolles, s'adresse successivement à M. Edgar Faure et à M. Servan-Schreiber. Au premier, il adresse cette citation du cardinal de cette citation du cardinal de Retz: a Il faut savoir distinguer l'extraordinaire de l'impossible »; Fextraordinaire de l'impossible »; au second, cette citation du marquis de Sade : « Tout est bon quand il est excessif. » M. Colli déclare à l'adresse du député de Meurthe-et-Moselle ; « Les méthodes que vous avez employées pour convaincre n'ont pas eu, à l'évidence, le résultat espéré pour notre parti et pour son programme (...).

» Vous vous êtes fait exclure du gouvernement au bout de treize jours, à cause d'une déclaration intempestive (...).

s Le président de la République souhaitait nous consulter, à tra-vers vous, sur notre prospective de la réforme. Voilà que vous avez rendu voire tablier (...). Vous venez de refuser à Raymond Barre votro soutien dans ses efforts. A la lumière de ces comportements, je crains que vous ne nous entralniez maintenant ailleurs, encore ailleurs... Vers une sorte de jober-tisme ? Et avec quelle audience politique ?(\_). »

MM. Robert Potler (Jura) et Boirin (Olse) prennent position en favour de M. Servan-Schreiber. M. André Rossi, ministre du commerce exterieur, annonce qu'il no sera « l'homme d'aucune manœuvre, d'aucun clan et d'aucune ambition ».

à nos candidats

reprocher, mais je ne pouvais cautionner la timidité [du gouver-noment]. » L'orateur dénonce ensuite « l'étan avec lequel le chef d'un parti de la majorité se propose d'amalgamer les autres aux siens », puis souligne : « Il /aut que ceux qui prélendent à l'honneu: d'être à voire tête preunent des engagements précis : le président du parti s'engago à réunir les moyens nécessaires pour aider dent du parti s'engago à réunir les moyens nécessaires pour aider les candidats dans leur bataillo électorale. Il n'y a pas d'arméo sans munitions. » Après avoir estimé que les décisions relatives eux candidetures se décideralent régionalement. M. Servan-Schreiber ajoute : « Je prends l'engagement d'aider tous ceux qui me lo demanderont (...), je m'engago aussi à mettre au point une rédaction claire des propositions du parti, à aider au choix des candidats. »

M. EDGAR FAURE : je ne suis pas un sous-marin

La parole est donnée à M. Edgar faure. Son arrivée à la tribune est saluée d'exclamations diverses. Sa première phrase « Nous voici donc à nouveau réunis » provoque un écial de rire. L'orateur sers. dans la première partie de sou discours, fréquemment interrompu. Toutefois, la vivacité de 
ses répliques rendra, peu à peu, 
les intervenants prudents. « J'ai 
connu pire», lance-t-il en attendant que se calmo le brouhaha qui a accuollli son arrivée. « Je prie les débiles mentaux qui pociprie les devues mentaux qui voci-jèrent de bien vouloir prêter attention à més paroles », dira-t-il plus tard. « Pour quoi res parti? », crie un délégué, « Pour evenir, monsieur / », lui répond-il. M. Edgar Faure développe alors

M. Edgar Faure développe alors longuement (II parlera près de deux heures) ses états de service dans le radicalisme, rappelle ses initiatives en faveur de l'Europe, de l'échelle mobile des salaires, de la reconnaissance de la Chine. Il prend position en faveur de la proportionneile et cite Alain, Bacchelard, Edouard Herriot, Pierre Mendès France. Plusieurs fois 11 Mendès France. Plusieurs fois il provoque les rires et les applau-dissements, et, à mesure que son discours avance, les réactions favorables se font plus nombreuses. Elle diminueront par la suite en raison de la longueur et de la technicité du propos, mais la fin du discours e e ra longuement

Le président do l'Assemblée na-onale évoque les prochaines

opération sous-marinière visant à annexer votre paris. à amarrer votre paris. à amarrer votre sequif à la puissante nef capitaine de M. Jacques Chirac. Cela est absurde. Je ne suis pas un cheval de Jeu. Je ne peux être soupconné de vouloir tiver les marrons du Jeu pour les autres, » Puis Il note, faisant allusion à une récente déclaration de M. Servan-Schreiber (le Monde du 14 mai 1977)

« J'al lu quelque part que l'on vous propose une recette mirijique. Des primaires parlout, un candidat radical partout. Il fautraison garder ! Nous n'asons même pas de Jédération dans tous même pas de fédération dans tous les départements, comment aurions-nous des candidats dans toutes les circonscriptions ? (\_)
Il ne faut pas vendre son âme pour avoir des êlus, mais l'âme séparée du corps, c'est l'affaire des mystiques. (\_) Pourquoi des primaires, et spécialement contre le R.P.R. Je ne suis pas le sousmarin du R.P.R. mais ne soyer pas le torpilleur contre le R.P.R. musta de terrilleur contre le R.P.R. Le R.P.R. ne peut pas gagner les élections tout seul, vous non plus. Si vous voulez avoir de nouveaux députés il vous jaudri dans de nombreuses circonscriptions vous

sont là des conditions nécessaires pour qu'existe un groupo parlementaire radical, »

L'orateur propose ensuite aux orateur propose ensuite aux congressistes un eplan quinquen-nal de législature » destiné à être opposé au programme commun et qui pourrait être discuté dans les qui pourrait etre discute dans les régions avec les organisations pro-fessionnelles. Ce plan fait une large place aux mesures visant à améliorer l'emplol des jeunes, notamment par un « service voca-tionnel de la feunesse » quo les régions mottraient en œuvre. Le président de l'Assemblée pro-pose aussi que la France « se réintéresse au désarmement » et déve-loppe une longue argumentation en faveur du Parlement européeu qui, une fois éig au suffrage universel, pourrait être chargé de missions précises, notamment ou de recherche, otc.

Mme GIROUD : pourquoi M. Chirac mettrait-il le parti

séance, Mine Françoise Giroud intérvient pour déclarer: « En écoutant Edgar Faure vous avez pu constater · qu'il n'est pas besoin d'être sous-marin ou torpilleur pour savoir nager ». L'ancien secrétaire d'Etat se livre ensuite à une violente critiquo de M. Chirac, et mêlo à celle-ci des attaques contre lo président de l'Assemblée nationale, à qui ello reproche d'œuvrer nour le compte reproche d'œuvrer pour le compte de l'ancien premier ministre. Elle de l'ancien premier ministre. Elle affirme ou particulier: « Javais envie depuis longtemps de pro-noncer l'éloge public de M. Chirac. Jo saisis l'occasion qu'il nous offro puisqu'il s'intéresse à nous au point de nous prêter son propre mentor pour que nous en jassions notre président. » Quand ello déclare: « Pourquoi M. Chirac mettrati-il lo parti radical dans sa poche, par président interposé ? » M. Edgar Faure se lévo ot s'en va. suivi de son épouse. Un long chahut se décienche alors.

A l'ancien premier ministre. Mme Giroud reproche notam-ment e d'avoir été ches du gou-vernement pendant deux ans et de l'avoir jait oublier en six mois (...), d'avoir trahi M. Cha-ban-Delmas en 1974, et M. Giscard oan-Deimas en 1974, et al Giscard d'Estaing en 1976 », et a cet air qu'il a toujours d'avoir croqué la grand-mère du « Petit Chaperon rougo » et d'avoir encoro jaim ».

« Si vous reculiez, si vous aviez peur de Jacques Chirac, dit-ello

LA MOTION VOTÉE

Le 77° congrès du part! radical a adopté, dimanche 15 mai, à main levée, le texte

suivant :

Elevant:

Le développement d'uns
économie d'initiative, seule
capable de créer des emplois,
la justice sociale, l'équité fiscale, la réhabilitation des
responsabilités et leur décentralisation, la construction de l'Europa politique, demeurent les objectifs prioritaires du parti radical-socialiste.

» Une cohérence plus rigou-reuse des institutions et la représentation proportionnelle lui paraissent plus que famais nécessaires à l'harmonie de la vie politique française.

» Aux prochaines élections législatives, il sera indispensable, comme le propose Ray-mond Barro, d'offir aux Français une autre perspec-tive que le réfleze conser-vateur ou l'abandon collec-

» C'est pourquoi le parti radical-socialiste, attaché à ces options fondamentales et soucieux de réalisme, ne pourra accepter de candidature unique de la majorité au premier tour qu'avec les for-mations qui partagent clai-rement ces choix.»

prendrais. » L'ancien secrétaire d'Etat note :
« Des maires quallistes, par dizaines, ont perdu leurs mairies, et
pourtant le chef du R.P.R. annonce pourtant le chef du R.P.R. annonce qu'il conduira la majorité aux élections. Et il fait toajours ce qu'il dit. Peut-on imaginor qu'ayant remporter cette victore il en fera cadeau à un autre? Lui non plus ne peut être soupconné de tirer les marrons du jeu pour un autre!» Elle ajoute: « Je no vo tera i pas pour Edgar Faure, parce que, s'il m'a toujours inté-ressée, parjois éblouie, il ne m'a ja mais convaincue. Je voterai pour Jean-Jacques Servan-Schrei-ber, parce que ce qui le rend ber, parce que ce qui le rend incommode est encore ce qui le rend, pour le moment, irrem-plaçable.»

ses auditeurs, je nous com-

Après une brève intervention do matière d'environnement, de Mme Maguy Grosos (Paris), la « dignité du travail », d'éducation, seance de l'après - midi est close. Dimanche matin 15 mai, la séance est présidée par M. Etienne Dailly, vice-président du Sénat. Dès les premières interventions, on constate que la salle est, cette M. Chirac melitail-il le parli

radical dans sa poche!

Après une interruption de éance, Mme Françoise Giroud ntérvient pour déclarer: « En la refidence du la saile state que la saile est autrement favorable à M. Jean-Jacques Servan-Schreiber qui, d'allieurs, dès son arrivée, est allé s'installer à la tribune. M. Edgar Paure a rendu publique, la velle au soir, sa candidaturo à la médience du parti. Parmi à la présidence du parti. Parmi les orateurs successifs, M. Serge Rosen blum (Yvelines) met en doute la résistance « physique » du président de l'Assemblée natio-nale; M. Basteri (Corse), affirmé: « Jean-Jacques Servan - Schreiber est le seul, pour moi » Après M. Louis Lonoir (Guyane), M. Marcel Monin (Val-de-Marne) se demande si sen jaisant don de sa personno au parti radical M. Edgar Paure fait véritablement un cade au aux radicaux.
M. Pierre Labbé (Aube) provoque
les protestations de l'assistance en
prenant position pour lo président
de l'Assemblée. Il en sera de même pour M. Alain Hérault. Quand celui-ci lance « Allons-nous laisser

celui-ci lance a Alons-nous laisser
passer cet es po ir ? a, la salle
répond a Out : » Quand il ajoute :
a li faut réfléchtr », elle lui crie :
a C'est foit ! » Pendant cette intervention, M. Dailly donne lecture d'un message dans lequel
M. Edgar Faure indique qu'il ne
prendre pas la parole au cours de
cette séance et informe le congrès
qu'il a mis fin à son apparenteoste seance et inicima le congres qu'il a mis fin à son apparente-ment au groupe R.P.R. de l'As-semblée nationale. La nouvelle est acqueillie par un tumuite. M. Alain Joissains (Bouches-M. Alain Joissains (Bouches-du-Rhône) estime que M. Servan-Schreiber use de «l'épouvantail R.P.R.» comme argument électoral et porte, sur l'affrontement oratoire de la veille, le jugement suivant : «On ne met pas sur un même ring deux adversaires qui ne sont pas de la même catégorie» (la comparaison jouant, à son sens, en faveur de M. Edgar Faure). M. Petit (Dröme) ne prend pas position et M. Bernard Bourdier (Val-de-Marne) se déclare favorable su député de Meurthe-et-Moselle. Il critique vivement le président de

critique vivement le président de l'Assemblée qui invoquera ces attaques pour exercer un droit de réponse. Dans un tunnulte croissant (les partisans de M. Ed-gar Faure sout plus nombreux), MM. Yann Marzin (Bretagne) et de Fiquelmont prennent position contre M. Servan-Schreiber.

Le président de l'Assemblée nationale qui s'est installé parmi l'assistance quelques installé parmi l'assistance quelques installé sauparavant, prend la parole : « Je sens passer des raques d'animosité dans ce congrès, dit-il, le juit est que fai été ministre du général de Gaulle. D'autres ont été ministres de M. Chirac. Il n'y a sucune intemio a être le mia aucune infamio a être le mi-nistre de M. Chtrac.» Il ajoute : «Si aucun des partis de la majo-rité ne jait de sucrifice, c'est la majorité entière qui sera sacri-fiée.»

M. Servan-Schreiber déclare M. Servail-Schreiber deniste
Il parait que j'avais propose
qu'il y ait des candidats radicaux
partout. Co n'est pas ce que j'al
dit (1). Nous devons préparer des

(1) Dans une interview accordée au Journal du Fantement, M. Jean-Jacques Servan-Schreiber déciarait : Notre stratégie est simple : nous aurons des candidats dans la quasi-telaité des circonscriptions. > (Le Monde du 14 mai.)

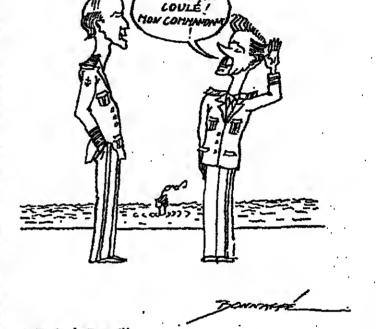

SOUS-MARIA

candidats partout. Vollà la vérité. On ne commence pas par négocier, an commence pas exister. sigeance : tucun ostrucisme ne s'opposera à des accords avec ceux qui voudront s'entendre acec nous (\_) Au deuxième tour des élections législatives, si nous n'avons pas obtenu d'engagements précis sur les réformes précises que nous souhaitons, certes je ne dirai rien en juveur du programme commun, mais il suffira que les responsables du parti radical ne disent rien pour qu'unc immense partie de notre électorat aille de l'autre coté...»

L'ancien ministre critique ensuite point par point le pro-gramme proposé la veille par M. Edgar Faure. Il lui reproche en particulier de dire « out mais » à de nombeux projets et de tou-jours reporter la nécessité d'agir. M. Gabriel Pérennet prononce le discours de clôture. Il se garde le discours de clôture. Il se garde de prendre position nattement pour l'un ou l'autre des candidats, mais déclare : « Nous ne pouvons pas denner l'image d'un partiqui abandonne le navire à l'approche du danger », et il demando aux radicaux de ne pas succomber « au rêve de ae situer aflieurs ». « A mon rang de militant, désormais, jo me situe au carrejour et demeure vigilant », dit-li enfin.

M. Etienne Dailly propose alors M. Etienne Dailly propose alors au congrès, qui approuvo par acciamation de nommer M. Pèronnet président d'honneur. Les délégués vont ensuite voter. Deux heures plus tard, le résultat suivant est proclamé: M. Jean-Jacques Servan - Schreiber est éin président du partiradical par 485 voix contre 340 à M. Edgar Faure. 1 616 délégués étaient inscrits, il y eut 811 votants et 805 suffrages exprimés.

Après la proclamation des ré-sultats. M. Servan-Schreiber, à qui M. Edgar Faure a serré la main, e déciare : « Vingt ans, ceia suffit. Tel sera désormais le thème de notre combat. Il nous fout maintenant conduiro, dans les dix mois qui restent. l'effort des ra-dicaux, qui oni mission d'ouvrir une autre voie, celle du change-ment. Ma volonté est d'aller plus loin et vius fort dans la réformé. » ment. Ma botonte est duter plus fort dans la réforme. » Il rend ensuite hommage à son adversaire : « M. Edgar Faure à démontré sa capacité exceptionnelle à mener un débat d'idées et de réflexion. C'est un homme cui est étiennateur. qui, comme moi, est réformateur, qui croit au pouvoir régional des étus et à l'indispensable équité

tiscale. » Le soixante - dix - septième congrès du parti radical est dé-claré clos.

Pour un dialogue public

avec M. Chirac

M. Servan-Schreiber a déclaré devant les journalistes : « Si les radicaux n'ont pas satisjaction

tur les réformes qu'ils considèrent comme vitales, ils ne prendront pas la responsabilité de demander à leurs électeurs de recon-duire une majorité immobile. Et je suis bien placo pour le dire, car, en 1974, fai demandé aus checteurs radicaux de faire en choix qui n'était pas dans leur instinct et dans leur sentiment. Cette fois-ci, il faudra des engu-gements fermes avec des assurances dont nous serons la gu-rantia, p

Le président du parti radical a a jouté : « l'ai dit plusieurs fois que je réclamais un dialogue sé-rieux et public sur les principaux rieux el public sur les principalis.

problèmes français. Il y a des
mois que je demande cela, il y
a des mois que M. Chirac refuso
tout dialogue et je suis convoincu
maintenant qu'il comprend que
l'intérêt de tout le monde — el
d'abord l'intérêt de la France —
l'est que se dialogue s'instauré. c'est que ce dialogue s'instaure, ot en public.

Parefugies combo

A la question : Sera-ce sous A la question : Sera-ce sous l'autorité de M. Raymond Barre? », M. Servan-Schreiber à répondu : « Il n'y a pas d'autorité. l'ai demandé le dialogue avec M. Chirac. M. Barre gère les affaires de la France. Il a d'autres responsabilités, à l'heure muil et mui de dialogue et de la france. qu'il est, que de discuter avec tel ou tel responsable de la majorité. De son côté, M. Edgar Faure a fait cette déclaration : « Jo poulais proposer une mission au partiradical. Le vote qui est intervenu n'a pas confirmé cette possibilité. J'en prends acte sans amertume. De toute jaçon, j'acquittais en me présentant une certaine dette envers le partiradical, qui n'a beaucoup cidé à mes débuts. Il faut maintenant reconstituer un centre gauche qui mantituer un centre gauche qui man-que à la vie politique française. a Jo reste membro du comité directeur du parti rudical et plu-sieurs fédérations sont disposées

Une élection cantonale

MORBIHAN : canton de Loc-

miné (premier tour). Inser., 9 683; vot., 6 574; suffr. expr., 6 566. Mme Sylvie de Kersablec, maire de Monstoir-Acmod mal. soutien R.P.R., 3 392 voix ELUE; MM. Jean Le Jeloux, mod. maj., 1 895; Dominique Ducom, P.S., 836; Jean Maingam.

P.C., 383. olacement de . bbé Hervé Lasdrin, député R.P.R., occèdé le 20 mars dernier. Conseiller général depuis 1967, l'abbé Hervé Laudrin avait été réétu au second tour des élections cantonales de septembre 1973 2766 4 321 voix contre 702 à M. Le Bail.

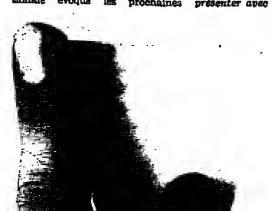

- ---

<del>44</del> - 65 € 100 €

18 1 2 1 March 1981

egetar garagina garagina

4 82 5

· = 1 / 12. · =

Service of

77.6

### POLITIQUE

# La majorité autonomiste craint qu'une réforme du mode de scrutin n'accentue les clivages raciaux

M. Roch Pidjot, député de la Nouvellede le Calédonie (app. réf.), président de l'Assemblée territoriale, et M. Jean-Pierre
Affa, conseiller territorial, maire (U.C.) de
Bourail, ont été reçus la semaine dernière
par M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat aux
conseiller territorial maire (U.C.) de
Bourail, ont été reçus la semaine dernière
par M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat aux
conseiller de modification de la loi relative à
le la loi relative de la loi relative à
le la loi relative de la loi relative à
le la loi relative de la loi relative à
le la loi relative de la loi relative à
le la loi relative de la loi relative de la loi relative à
le la loi relative de la loi relativ ica la semblée locale et ont demande le mande le

9 mai, le bureau de l'Assemblée territoriale avait adresse, dans le même sens, un télégramme au président de la République, au premier ministre, au président de l'Assemblée nationale, au ministre de l'intérieur et au président de la commis-sion des lois de l'Assemblée nationale. En effet, la majorité de l'Assemblée, com-posée d'élus autonomistes et indépendan-distes, craint que la réforme projetée n'interdise la participation des minorités et

n'accentue les clivages ethniques. De son côté, M. Stirn aurait indiqué à ses inter-locuteurs qu'il était prêt à modifier la proposition de loi préparée par M. Piot, député R.P.R., pour tenir compte de cer-taines de leurs observations. Mais le secrétaire d'Etat paraît décidé à obtenir que la réforme du mode de scrutin, jugée indispensable par les partis qui se réclament de la majorité présidentielle, soit discutée an Parlement début juin.

Territoire d'outre-mer situé à 2000 kilomètres de la métropole, la Nouvelle-Calédonie est un pays le cantingues : les Mélales de minorités ethniques : les Mélales de montreux :

133 000 habitants. Le scrutin
municipal des 13 et 20 mars dernier à consacré, d'une part,
le tous prônent une c indépendance
le canaque » dans les zones où les
mélanésiens sont majoritaires, et,
d'autre part, le triouphe des
N.I. e partis nationaux », notamment
à Nouméa, la capitale, où se
cencentrent les autres ethnies :
européenne, polynésienne, indouèsienne et indochinoise.
Cette île, qui vit esseutiellement,

Cette île, qui vit esseutiellement, sinon exclusivement, de l'exploi-tation de ses gisements de nickel. sinon excusavement, de l'exploitation de ses gisements de nickel,
traverse une crise économique
d'une gravité inconnue jusqu'alors.
Malgré le vote par le Parlement
d'un nouveau statut plus libéral
que le précédent mais très
en-deçà de celui qu'a obtenu la
Polynèsie française, la vie politique continue d'y être dominée par
le problème des rapports avec la
France métropolitaine. Cette question sera d'allieurs l'un des principaux thèmes de la campagne
pour les élections à l'Assemblée
territoriale, qui doivent avoir lieu
en septembre 1977. La modification du mode de scrutin envisagée par les partis nationaux avant
cette consultation décisive pour la
vie locale fait uraindre une bipolarisation quasi raciale de la vie
politique.

La proposition de loi de M. Piot (député R.P.R.) a pour objectif avoue d'adapter le mode de scruavoue d'adapter le mode de scrutin au nouveau statut du territoire, qui doit entrer en application après les élections à l'Assemblée territoriale, en septembre 1977. Le statut adopté par le Parlement le 28 décembre 1976 marque un effort de décentralisation; le conseil de gouvernement, élu par l'Assemblée, qui tatit un organe consuitatif placé auprès du haut commissaire, devient en effet délibératif, alors que le législatif se voit confier les compétences élargies.

Le scrutin de liste avec repré sentation proportionnelle actuel-lement en vigueur donne lieu à lement en vigueur donne lieu à
des majorités changeantes : étue
en septembre 1972, l'Assemblée,
qui compte treute-cinq conseillers répartis en neuf partis, a
connu des coalitions diverses rasemblées autour des partis dits
« nationaux » (qui insistent sur
l'attachement de la NouvelleCalédonie à la métropole). En
septembre 1976, le passage de
deux conseillers d'un camp dans
l'autre, à l'occasion de la guerelle a qui compte trente-cinq conseillers répartis en neuf partis, a
comm des coalitions diverses rassemblées autour des partis dits
a nationaux » (qui insistent sur
l'attachement de la Nouvelle-Calédonie
calédonie à la métropole). En
septembre 1976, le passage de
deux conseillers d'un camp dans
l'autre, à l'occasion de la querelle

maions politiques et des listes. »
Pour M. Lionel Cherrier, le sénateur de la Nouvelle-Calédonie
(app. R.I.) ce projet a l'avantage
de ne pas sacrifier la représentatiou des partis minoritaires, tout
en permettant de dégager une
majorité.

A l'inverse, les élus de la majorité autonomiste font valoir, svec

sur le financement de l'enseigne-ment privé, a provoqué l'élection d'un bureau représentant les par-tis favorables à l'autonomie in-terne, présidé pr M. Roch Fidjot. Les péripéties qui ont précédé le vote des budgets en 1976 et en 1977, la nécessité enfin reconnue d'engager sans tarder une réforme fiscale et une réforme foncière, le souci d'assurer un fonctionnement « efficace » des nouvelles institutions ent executif l'auteur de le

« efficace » des nouvelles institu-tions, ont conduit l'auteur de la proposition de réforme du système électoral soutenu par les partis qui se réclament de la majorité présidentielle, à prévoir un mode de scrutin destiné avant tout à favoriser la formation d'une majo-rité stable. Pour ce faire, M. Piot envisage un système mixte, à do-minante majoritaire, avec un dis-positif proportionnel subsidiaire. Il écrit : « La règle nouvelle serait désor-mais que les conseillers territo-riaux seront élus au scrutin de

liste majoritaire dans le cadre de trois circonscriptions représentrois circonscriptions represen-tées respectivement par vingt-deux, huit et cinq conseillers. Mais ce mode de scrutin ne conduirait dons chaque circonscription qu'à la désignation de la moitie plus un des sièges à pourvoir. Ces sièges servient attribués à la liste qui ovant obten la majorité sièges servient ditribués à la liste qui ourait obtenu la majorité absolue au premier tour et, à défout, à celle qui aurait obtenu la majorité relative au second tour. La mottié moins un des sièges à pourpoir serait répartie, soit oprès le premier tour ou uprès le second, à la représentation proportionnelle suignat la rèple du le secona, à la representation pro-portionnelle, suivant la règle du plus jort reste, entre touies les listes oyant obtenu plus de 10 % du nombre des inscrits, y compris celle déjà pourvue selon le mode majoritaire.

majoritaire.

n Ainsi le système du tout ou rien, essentiel au scrutin majoritaire ne s'appliquerait-il qu'à lu moitié absolue des sièges à pourvoir dans chaque circonscription. Cette sorte de prime à la majorité devrait inciter à la jormation de listes d'union. Pour la minorité des sièges, la représentation proportionnelle présenteruit l'ovantage d'offrir une représentation à la minorité des suffrages, tout en la minorité des suffrages, tout en comportont un plancher destiné à freiner la multiplication des for-mations politiques et des listes. »

M. Jean-Pierre Aifa, nouveau maire de Bourali, principal centre de la côte ouest: « Un tel système, iout en fais ant disparaître les petitis parits comme le P.S.C. (parti socialiste), aurait pour première conséquence d'exclure de l'Assemblée les mouvements indépendantistes qui, dès lors, n'auvaient plus que la rue comme jonum et l'émeute comme moyen d'expression. » M. Aifa ajoute : « Quant au nouveau découpage des circonscriptions, il aura pour effet de mettre les Blancs d'un côté, les Noirs de l'autre. »

Ce nonvean découpage tient compte des données du recensement de la population effectué en 1978, accordant vingt-deux sièges à la zone la plus peuplée, qui comprend Nouméa, la capitale, et la côte ouest de la Grande Terre; huit siègee à la côte et cinq sièges aux les Loyautés. Il permettrait, s'il était adopté, de corriger la sous-représentation des riger la sous-représentation des zoues urbaines. Il est vrai, toute-

fois, que les deuxième et troisième circonscriptions prévues (côte est et Loyantès) ont, pour l'essentiel, une population d'origine mélanésienne, alors que la première circonscription concentre, outre une minorité mélanésienne, la plupart des Européens, Folynésiens, Indochinois et Indouésiens du Territoire. Cette constatation conduit à penser qu'une telle réforme pourrait, en effet, remettre en cause un équilibre ethnique précaire et favoriser le montée des clivages raciaux.

En tout état de cause, les partis entonomistes et indépendantistes paraissent d'é c't d'é s'à accréditer cette thèse et à mobiliser leurs

paraissent de ct de s à accréditer cette thèse et à mobiliser leurs sympathisants pour faire échouar un projet qui, s'il aboutissait, pourrait a lour dir un climat politiqus déjà particulièrement difficile. L'Assemblée territoriale devait ouvrir, dès mardi matin 17 mai, un débat « d'urgence ».

JEAN-MARIE COLOMBANL

### Emiettement politique

Nouvelle-Calédonie est considérable. Neuf partis se partagent les trente-cinq sièges de conselllers territorieux, et de nouvelles formations ont lait leur entrée eu sein des consells municipeux.

Le principal perti autonomiste reste l'Union calédonienne (U.C., douze conseillers). Dirigé par un h o m m e d'affaires suropéen, M. Meurice Lanormand, ancien député, il est pertagé en deux tandances, l'une presque exclu-sivement mélanésienne, teniée par le mot d'ordre de l'Indépendance canaque, l'autre lite syndicale », qui entend rester fidèle à le devise du mouvement: - deùx couleurs, un seul peuple . Les deux groupes s'eccordent cependent pour reveau statut, anelogue è celui qu'ont obtenu les élus de le Polynésie trançaise, et pour refuser toute modification du mode de scrutin.

L'U.C. dispose à l'Assemblée de l'appul du jeune parti socialiste calédonien (P.S.C., deux tible d'être classée à gauche, le P.S.C. a, lors des élections municipales, effirmé sa représentativité en milleu « petit blenc » et ouvrier de la capitale et de la côte ouest. Le P.S.C. est reconnu comme « parti socialiste - par le P.S. trençals, mals Il en est Indépendant.

L'Union progressiste mélanésienna (U.P.M., deux élus) rèclame avant tout une rétorne foncière au bénéfice des mélanésiens : elle e'est donné pour têche la tormation de cadres, an vue d'une indépendance qu'elle souhalte officiellement pour une échéance lointaine, contrairement eu mouvemant dont elle est issue, l'Union multiraclele

(U.M., un élu) qui prône l'indé-L'U.C., dont l'électoret est traditionnellement, et à près de 70 %, mélanésien, e perdu du terrain lors des élections municipales eu profit de mouvements de jeunes mélanésiens, tevorables à une indépendance « monocolore », qui gravitent autour du PALIKA (« Parti de libération kanak » La tentation est donc grande pour l'U.C., soncieuse de récupérer son électorat, d'adop-ler à son tour le mot d'ordre du PALIKA. A cet egard, le congrès de l'Union calédonienne, qui doll se réunir à la fin du mois de

mal, pourrait être décisif.

Du côté des pertie qui se

reclament de le majorité présidentielle, seule l'Union démocretique, devenue R.P.R. (quatre réelle audience en milieu mélanésien. L'Entente démocratique el eoclale (E.D.S., sept élus, proche des R.I., suxquels est apperenté M. Lionel Cherrier, sénateur), représente le grande bourgeoiele locale. Le meni libéral calédonien (M.L.C., lesu d'une scission de l'U.C., quetre élus) dispose d'un électorat fidèle eu sain des classes moyennes euro péennes. Ces trois partis, auxquels e'ajoute l'Unité ceneque (un élu), metteni l'eccent sur le nécessité, pour le territoire, de vivre dans un cadre français. Il leur faut, e'ile veulent l'emporter eux procheines élec-tions territoriales, présenter un tront commun. Dane cette perspective, l'un des animeteure de l'E.D.S., M. Jecques Lefleur, e le Calédonie qui ambitionne la rétorne du mode de scrutio aidant - d'être l'osseture de le tuture majorité el de • promouvoir le changement en Nouvelle-Celédonie », notamment par la

# POLIS. LAQUES. NUMEROTES. POLIS. LAQUES. NUMEROI Bin De la Plume à l'agrafe un fin De la Plume à marris de lique pour souligner quindre en institut, pour souligner insustations de lique. incrustations de laque pour souli, incrustations de lique Waterman; de la pureté de la lique ques de garance ou jade. La pureté de la garance ou jade. la pureté de la laque de 250 à 535 francs. laque libre et foutre de 250 à 535 francs. Plume: WATERMAN

### Le calcul devient plus sûr.

Les calculatrices de poche ne font que les erreurs que vous leur faites faire. En effet plus une calculatrice de poche est petite, plus elle n de fonctions et plus vous avez de chances de

Avec la calculatrice Braun control, nous avons voulu réaliser une calculatrice de poche beaucoup plus sûrè.

Elle possède les fonctions dont vous avez besoin quotidiennement pour vos affaires comme pour vos travaux personnels. Sans sophistication superflue.

Les bords de cette calculatrice sont arrondis. Elle est suffisamment grande, pour bien tenir dans votre main.





Les touches ne sont pas incurvões mais anondies vors l'extérieur. Des essais nous ont montré qu'on ne risque pas d'appuyer par mégarde sur les touches voisines. Braun vous évite ains

La forme, l'espacement les couleurs des touches et l'affichage,anti-éblouissan des chiffres ont été choisis afin de palier les petites lacunes

Avec la Braun control, Brown vous fait profiter d'une longue expérience dans l'électronique, bien antérieure électroniques de poche.

C'est pourquoi, Braun vous la garantit pendant deux ans.



Calculatrice Braun control: le calcul plus sûr.

### La Guyane, terre d'asile pour des réfugiés cambodgiens?

De notre correspondant

Cayenne. — Depuis l'annonce du e parlé de cinquante à quatreplan de développement de la vingts familles sans donner de Guyene, en eoûr 1975, de très nom- date. Il e seulement précisé dans braux bruite ont couru sur l'instai- ses déclarations qu'une quinzaine de : lation dans le département de milllers de Vietnamiens, Cambodgiens l'été . De son côté, l'évêque de ou Lactiens. On evait même cité le Cayenne, Mgr Morvan, qui avait chitire de cinquante mille, eussitôt déclaré dans le journal Frencedémenti. Ces rumeurs s'étalent tues Guyane que l'Egilse, propriétaire de depuis quelques mois. Une = petite grandes étanduus en friche à l'inté-phrase = de M. Thill, fonctionnaire rieur du département, accepterait de chargé de coordonner les actions recevoir des tamilles de rétuglés des ministères pour la mise en sous certaines conditions, e égale-couvre du plan de développement, e ment précisé, vendredi soir é mai, sutil pour provoquer, de nouveau, à FR 3, que son offre, faite dans un une certaine agitation dans le dépar-

glennes. Elles ont ful leur pays lors connaître ses sentiments sur ce de le prise du pouvoir par les projet. pouvo rouges et dema politique à le France. -Khmers rouges et demandent aslie

Una réunion a d'allieors au lieu a la préfecture, en avril, à propos de l'instellation de cas réfuglés. Etait nolamment présent M. Dupont-Gonin, euteur du livre la francie politique de peuplement du dépar-

Au micro de FR 3, M. Ho A Chuck conseil général a'est montré favo-rable à l'arrivée des réfuglés. Un village situé des (mejorité présidentialle), président du é Cacao, aur le rivière Comte (à 80 kilomètres environ de Cayenne), serait d'ailleurs aménagé pour les

Le président du conseil générel

Cambodgiens vlendralent - evant tement.

Faisant le point eur l'état d'avancement du plan (très en reterd dans
le plupart des domaines) M. Thill
le plupart des domaines) M. Thill
déclareit : L'année 1978 devrait
dissosition des rétuglés, et que le conseil général soit d'accord. Le gauche guyenaise (eufonomistes et indépendantistes) n'e pas encor ce

### SUISSE CRANS MONTANA Sation Hiver Sté Ski Golf Beaux STUDIOS et AFPARTEMENTS à partir de 75.000 F.S. Exposition sud.

MONTREUX au bord du iac Lâman - Vue exceptionnelle Luxueux APPARTEMENTS à partir de 95 000 P.S.

(Publicité)

Vente autorisée aux étrangers - Crédit possible à 6.5 % environ NOMBREUX AUTRES PROGRAMMES EN SUISSE TIMM'S INTERNATIONAL FINADVISA S.A

201, rue Lecourbe 75015 PARIS Tél.: 230-19-52 et 53 92, rue du Rhône 1204 GENEVE Tél. : (022) 21-47-18





## **JEUNES 10-20 ANS**

CET ETE, pendant 3 ou 4 semaines, vous apprendrez

L'ANGLAIS EN ANGLETERRE OU L'ALLEMAND EN ALLEMAGNE

La première organisation d'Europe o déjà choisi ovec le olus grand soin UNE FAMILLE pour vous héberger.

DES PROPESSEURS FRANÇAIS, ANGLAIS ET ALLEMANDS pour guider vos progrès et vous proposer un programme de loisirs enrichissant et varié. Nous proposons en outre une formule avec pratique Intensive de TENNIS, VOILE, EQUITATION, etc.

|                               | I |
|-------------------------------|---|
| WI -                          | 1 |
| ECOLE EUROPEENNE              |   |
| DEVACANCES                    | • |
| 9 rue Pasquier P. 165         |   |
| 75008 PARIS . PER DELLE MESSA |   |
| Tél. 266.20.13                |   |

|     | - BON<br>POUR DOCUMENTATION<br>SRATUITE |
|-----|-----------------------------------------|
|     | Nom                                     |
| E   | ·                                       |
| ıL. | Adresse                                 |
| 65  | •••••                                   |
| A   | •••••                                   |
|     | Tél                                     |
|     | Ace:                                    |

4.100 F

### EUROPEENNE DE L'AIR

#### VOLS CHARTERS A.-R. Départ Paris TEHERAN 1.675 F KABOL 2.100 F DELHI 2.200 F COLOMBO 2.500 F 3.780 F TORYO 3,780 F

Départ Amsterdam BANGKOK 1.750 F HONE-KONG 2.850 F Départ Bruxelles

BITENAS-AIRES

**NEW-YORK** 1.430 F MEXICO 2.700 F

bon notre prochare 77

PREPAREZ IS DIPLOME DETAT D'EXPERT COMPTABLE Aucun diplôme enigé
Aucune timite d'âge
Demandes le nouveau guide
gratuit numéro 698
ECOLE PREPARATOIRE
D'ADMINISTRATION
Ecole privée fondée en 1873
numise au contrôla pédagogique
de l'Etat
4, rue des Petits-Champs,
75080 PARIS - CEDEX 02

### HISTOIRE

## IL Y A CENT ANS : LE 16 MAI OU LA VIOLENCE LÉGALE

Le 16 mei 1877, la maréchel de Mac-Mahon, président de la République. sans raison valable at sans que la Chambre l'alt mis en minorité, provoqualt le démission d'un ministhre Jules Simon, qu'il jugealt trop teinté da républicanisma, pour la remplacer par un ministère de Broglie, conservateur. C'est l'ajournement, puls la dissolution. Ce sont de nouvelles élections où se joue la sort de la République naissante. C'est un acrutin qui ramèna una majorité républicaine, C'est Mac-Mahon qui, après avoir refusé da e'incliner devant le verdict populaire,

m*angué.* - Si une demièra batailla est nécessaire, eutant qu'elle ait lieu an 1877 », écrivait Emila de Girardin. Cette phrasa résume bian les raisons du 16 mei.

C'est l'histoire d'un coup d'Etat

Laa conserveteurs e'effrayaient d'une montée républicaine qui avait amane, à la Chambre da 1876, une majorité qua toutes les élections partielles confirmelent depuis lors. Mais qu'aveient d'autre è proposer les conservateurs qua conserver les leviers da commanda ? .

On se bat plus facilement en politique pour conquérir qua pour garder des positione acquises, sauf lorsque le peur intervient. Or, en 1877, on en appelait au pays contre des républicains qui n'effrayeiant plus la paupla.

L'effaire était risquée. Les nouvelles élections pouvelent amaner una majorità rapublicaine ancore supérieure, et il n'y aurait alora d'outra issue qua la coup de torce. Aucun membre du cabinet n'avait l'Intention ni l'audace d'y recourir. Una violence légala, c'est là tout l'esprit du 18 mai, violance suffi-

gante pour susciter l'ira des républicains, insuffisante pour prendre tous les moyens en vua de la réusglie exposalt ses scrupules, qui répendelt : - Monsieur la duc, quand on veut une lille, on y ve des deux mains. -

Les protagonistes, quels sont-ils? Le maréchal da Mec-Mahon: au pouvoir depuis 1873, appuyé sur les conservateura qui viannent da pardre leur prépondérance ; la Chambre des députés, en majorité républicains, pour le pramière fois. Mac-Mahon, honnêta homme, soldat égaré dans la politiqua, at oul na comprend ni ne eant le vie publique. Dans eon nouveau cabinet, deux figures émergent. De Brogile, étrange, de granda classe, odiaux et séduisant. Il ne sait pas e'humaniser. Il n'a jamais le gesta spontané, la parola vibrante, qui conquièrant les foules. Il parie, en des discours admirablement cherpentés, mais d'un ton monocorde, et il feut d'abord l'écouter pour pouvoir l'apprécier.

Fourtou, seul ministre - à poigne ». est t'homme fort. Bonepartiste convaincu. Li est prêt à « sortir de le légalité pour entrer dans le droit ». A le suite de deux propositions da loi imposées par les républicains, et qui, pourtant, n'ont rien de révolutionnaire, la droite estime cue la coupe est pleine. Mac-Mahon, le mai 1877, se sépara de Jules Simon, et le remplace par da Broglie. Les gauches, jusque-là passablement désunles, publient un communiqué commun de protestation.

Le 18 mai, le président de le République proroge d'un mois l'ectivité du Parlement - pour laisser sa calmar (7) Historienne, auteur d'un ouvrage sur le Coup & Etat manqué du 16 mei 1377 (éd. Laffont, 1965). Les républicains mettent au point

par FRESNETTE PISANI-FERRY (\*)

un manifeste : « La France veut la République ; elle l'a dit en 1978 ; elle le dira encora toutes les fois qu'elle sara consultée ; le maison montrera, par son sang-froid, sa patience, sa résolution, qu'une incernigible droite ne saurait lui arracher le gouvernament d'elle-même. - Ce manifeste est signé de trois cent soixante-trois

Un mois après, les adversaires se

retrouvent. De Broglie demanda la dissolution de la Chambre. Fourtou répond à l'interpaliation déposés par la gauche. La séanca est houle Fourtou denne le ton : - Nous n'avons oes voire contiance, vous

à una polémique violente entre les

La panoplie de la gauche est vaste,

ella aussi. Certes, il y e loin de

républicains conservateurs, comme

diverses tendances.

petite phrase, il rejette couve-rainement les règles du réglime par-Jementaire, il précise tout l'esprit du 18 mai.

Gambetta tul repond longuement. sait qu'il ne faut pas ettrayer l'opinion, qu'il faut présenter les leaders de la gauche comme le futur gouvernement, dirigé par Thiers, Image plus rescurente que le elenne propre.

Le Temps tire la conclusion de cette journée : « C'est le débet entre deux formes de gouvernement que le pays eura é trencher dans les pro-chaines élections. D'un côté, le pouvoir personnel d'un homme, et, de Cautre le couvernament de la nation par elle-mame. >

Le 26 juin paraît le décret de dis-

### « Se soumettre ou se démettre »

La campagne électorate va a'ouvrit. aux revenants de la Commune. Ranc ou Rochefort. Les modérés du centre Les divisions entre les différentes fractions gouvernementales sont telles gauche s'unissent aux républicains, que ce n'est que fin juillet que paraît aux radicaux, aux socialisants. Tous la liste des candidats officials. Ella font bloc. Ils seveni s'imposer une aroupe les monarchistes légitimistes. discipline. Aucun des trais cent les monarchietes ortéanistes, de nombreux bonapartistes et les conserrépublicain. Tous les journaux de gauche sulvent la mêma ligne. La République trançaise de Gambetta vataura qu'effraye la gauche, Maigré la but commun, famais, au cours de la campagne, ils ne parviendront è donne le ton. La campagne électorale est menée s'unir. Les fractions conservatrices refuserent d'adopter un programme identique, et l'on peut même assister

par le gouvernement evec une violence inquie. Tous les moyens de pression cont bons. Candidature offilatie, pression sur les fonctionnelres, lutte contre la presse et le propagande républicaine. Faire de bonnes élections, qui emènerant à la Chambre das députés conservateurs. devient l'unique objet du cabinet de

De leur côté, les républicains

s'efforcent de na pas faire peur lis sulvent le consigne donnée per de feutes, pas de témérité. On se qualifie souvent de républicais conservateur. La gauche n'e qu'un seul mot d'ordre, en apparence très solxente-trois, Gambetta Isnoe sa femeras chrese : « Le Franc nere la politique dictatoriale elle ne laissera au chef du pouvoi executil, transformé en candid

piebiscitaire, d'autre alternative me

Au premier tour des élections, su 533 sièces, les républicains en apiè étant donnée la pression gouverne mentale, c'est tout de même un belle victoire. Le nouveau Parisment entre en session. La gauche dépose une motion tendant à la nomination d'une commission d'enquête parlementaire sur les actes du gouvernement du 18 mai. La Chambre l'adopte. Le cabinet de Brogile démissionne. Li serait logique que le président de le Répubilous entre dans la légalité cons tutionnelle et appelle eux affaires un ministère pris dans la majori nouvellemant êtue. Ce n'est pas cas, Il nomme un ministère Roche bouět, composé presque exclusive ment de fonctionnaires. La Chambr

Il treinera néanmoins pendant ving jours, s'obstinant à demander k vote du budget, mais en vain. Met Mahon est ecculé. Il lul faut soit sortir de le légalité, soit se soumettre. Certains, dont les bonspar tistes, le poussent à la résistance à outrance, Mais, pour faire un coup d'Etat, il faut un homme ou une idée On manque de l'un et de l'eutre. Mac-Mahon hésite. Il prend les contects les plus divers et, parfois les plus inquiétants. On parte de

luf refuse la confience.

coup de force ermés. La criss économique qui sévit conforte le tendance républicaine. Depuis le 16 mai, les affaires con arreides, les industries en difficulté le chômage croissant. L'incertiside du jendemein bloque le circuit com-mercial et financier. Mac-Mahan appelle Dulaure, sénateur républica nodéré, qui pose ses condition Mac-Mehon a'est soumis.

Les épreuves ne font que con mencer pour Mac-Mahon. Il evals promis aux fonctionnaires fides ministère lui Impose un mouve qui touche quatre-vingt-trois pré lorsqu'on lui présente un décret ré voquant un certain nombre de mili taires de haut rang, c'en est trop pour le maréchal qu'il Mahon se démet.

Jules Grévy, qui lui euccède, 100 la premier président de la Répu blique des républicains, il hic charme qu'elle. Il donne à la publique une nouvelle orientation concevent son rôle comme celul d'u président effacé, soumis à lonté du Parleme De la crise, la Républiqua

sortie effermie par la résistance de la gauche, certes, mels aussi

Reversa-t-on dens que ce mêma scénerio?



10 jours pour réussil du 6 Juin au 17 juin session Intensive MATH-PHYSIQUE

SOS MATH

Les grands voyages de l'été Au sommaire du Nou-Guide Gault-Millau de l'Amerique de limité

weries?





Tall 1 2 70 4 7000

## La mer d'empoigne

(Suite de la première page.)

U LA VIOLENCE LÉGALI

Les différents éléments de l'ean de mer se combinent pour donner des sels minéraux variés : certains constituent le point de départ d'une chaîne alimentaire qui se termine par les grands carnivores marins. Or l'abondance de ces minéraux-nourriture n'est pas par la circulation océanique : par exemple, les remontées d'eaux profondes froides (les upwellines) sont toujours riches en sels minéraux, et donc toujours poissonneuses : tel est le cas des mers situées devant les côtes dn Pérou, de l'Equateur, de la Mauri-tanie, du Sud-Ouest africain. De d'ean froide avec des eaux plus chaudes favorise-t-elle la vie marine : c'est ce qui fait la richesse de l'Atlantique dn côté de Terre-

La profondeur de la mer conditionne elle aussi l'abondance des ressources biologiques. Comme toutes les plantes, les végétanx microscopiques qui forment le phyncton (le maillon primaire de la chaîne allmentaire) (2) ont un besoin absolu de lumière. Il s'étend vers la haute mer jus-Sans lumière, pas de photosynvie végétale. Or la jumière ne pénètre guère au-delà de 200/250 mètres dans des eanx spécialement limpides. Ces 300 mètres, les plus superficiels, sont donc les plus riches, tout particulièred'où arrivent d'abondants apports terrigènes et organiques. En outre, phis vite la matière vivante morte. les grands fonds océaniques : sur leurs sols, se développent une flore et une faune benthiones (3), en général elles aussi riches.

#### **Deux** domaines

blen entendu, de l'eau, les mers peu profondes appartiennent au domaine continental par la composition de leurs fonds. Les continents et les grands fonds océaniques sont, en effet, de natures géologiques fondamenta-lement différentes : les premiers sont faits de roches acides et relativement légères (du granite en surface) qui, à cause de leur moindre densité, « flottent » sur une couche de roches ultrabasiques ou basiques relativement lourdes. Les seconds sont faits de même nature géologique que le

Service 1

... cane can 2 fe.

Contact Branchist

1 2 C 1 2 C 1 2 C 1 2 C 1

Curieusement, à l'exception, basique (basalte en surface). Les rebords des continents constituent des zones de transition encore continentales - où le domaine continental fait place an domaine

 AU DOMAINE CONTINEN-TAL appartiennent les 72 millions de kilomètres carrés (20 % de l'ocean mondial) du plateau continental et de ses abords immédiats.

- Le platean continental, de

ARTHUR ASHE, JOCKEY B.BORG, ELIETTE.

LES COLLECTIONS 77 VOUS ATTENDENT.

LACOSTE, DANIEL HECHTER, ADIDAS,

forme d'abrasion submergée les 5000 mètres des plaines abvsactuellement, créée très probablement par les variations de niveau de l'océan mondial an cours des âges géologiques. Sa pente est très douce (de l'ordre d'un dixième de degré en général) et qu'à une brusque rupture de pente qui se situe le plus sonvent à une profondeur voisine de 200 mètres. De la ligne de rivage actuelle à cette rupture de pente, la largeur du platean continental est très variable : de quelques kilomètres le long des côtes montagneuses (Côte d'Azur, cêtes chiliennes et péruviennes, par exem-ple) à physieurs centaines de kilomètres (comme au large de certaines côtes australiennes, argentines, canadiennes on sovié-

- La pente continentale, généralement comprise entre 200 et 2 000 mètres de profondeur, fait suite, vers le large, au platean continental. Sa déclivité est, en moyenne, de l'ordre de 5°, mais elle peut être plus raide et attein-dre 25° et même 35°. Elle se prolonge par le glacis contin qui est fait d'une accumulation de sédiments provenant, pour l'essentiel, de l'érosion des terres émergées et qui masque le passage effectif d'un domaine à l'autre.

tiques).

 AU DOMAINE OCEANIQUE appartiennent les fonds marins qui s'étendent au-delà du glacis sur 240 000 000 de kilomètres carrés. Les mers sont alors profondes, atteignant 2 000 & 3 000 mètres, et leurs fonds descendent très douasles. Seuls sont plus profonds les fossés océaniques - presque tous situés dans le Pacifique - qui se creusent jusqu'à 7000 mètres, voire 8 000 mètres, et même exceptionnellement au-delà (le plus profond fossé connu atteint une profondeur de 11516 mètres). Toutefols, il existe certains grands hassins sedimentaires sous-marins, engloutis actuelle-

ment sous plusieurs milliers de mètres d'ean mais reposant sur une croûte continentale qui s'est effondrée progressivement au cours des ages géologiques.

Ces distinctions sont capitales activités — industrielles ou tounon seulement pour les ressources vivantes mais plus encore pour les ressources minérales. Les hydrocarbures ne se trouvent en effet que dans les grands bassins sédimentaires, émergés ou non actuellement, et sont donc du ressort exclusif du domaine continental. talliques (appelés communément nodules de manganèse1, d'où l'on peut espérer tirer cuivre, nickei, cobalt et, éventuellement, manmarins appartenant an domaine

reculée ?

Depuis des ditaines de millénaires, les ancêtres de l'homme - an moins ceux qui vivaient sur les côtes — ont commencé à tirer de la mer une partie de leur subsistance. An début, très probablement, cette exploitation » était fortuite : comment les hominiens vivant il y a environ nn million d'années dans la grotte du Vallonnet (près de Roque-brune - Cap - Martin) auraient-ils pu aller à la pêche à la baleine dont on a retrouvé des vertèbres parmi les débris de cuisine ? Ils se contentaient sans doute de profiter de l'échouage d'une baleine sur la plage. Pour la « vie courante », peut-être ramassaientils des coquillages sur le rivage? Vers 115 000 avant J.-C. l' cexploitation » de la mer est déjà plus systématique : les habitants de la cabane aménagée dans la grotte du Lazaret (près de Nice) dormaient probablement sur des litières d'herbes marines. Certes, on n'a pas retrouvé ces végétaux. Mais plusieurs zones de la cabane étaient tapissées d'amas de coquilles minuscules qui vivent accrochées sur des plantes marines.

Ramasser des plantes ou des animaux marins sur les plages on dans quelques décimètres d'eau est facile. S'aventurer sur la mer hostile est beaucoup plus malaisé. Et, pourtant, l'homme a dû le faire alors qu'il ne disposait que de techniques fort rudimentaires. Le plus vieux bateau connu date d'environ 1400 avant Jesus-Christ, mer.

et il a été trouvé sur la côte turque. Mais il est probable que l'homme s'est risqué sur la mer hien avant cette époque en chevauchant un tronc d'arbre ou en prenant place dans un fût creusé ou sur un radeau. En tout cas, l'homme a « navigué » très tôt en haute mer. Sans cette audace. comment des iles du Pacifique occidental auraient-elles été peuplées des 2000 avant Jésus-Christ, sinon à nne période encore plus

La pêche (y compris le ramassage des coquillages côtiers) et le transport des personnes et des marchandises ont été les premiers usages de la mer. Ces deux activités continuent de nos jours... à une tout autre échelle, bien évidenment. Aux transports « clvils » se sont joints très tôt les transports militaires et la guerre navale. Mais cette dernière a pris, de nos jours, avec l'apparition des sous-marins, une troisième dimension : on se poursuit et on se combat non plus seulement en surface mais aussi en profondeur, blen que la « tranche » d'ean « intèressée » par la guerre navale moderne solt encore très superficielle (500 à 600 mètres). On parvient même à naviguer sous la banquise de l'océan Arctique. Avec les sous-marins lance-missiles en service depuis une quinzaine d'années, la guerre navale est devenue planétaire : aucun point des continents n'échappe plus à la menace venue de la

### La poubelle universelle

an moins le plateau continental, est maintenant le cadre de bien d'autres activités : en 1975, on a extrait des gisements « offshore » 440 millions de tonnes de pétrole duction mondiale). Actuellement un en est à 20 %. Les placers sous-marins sont exploités pour l'étain (au large de l'Indonésie et de la Thallande) et l'ont été pour les diamants pendant quelques années (an large du Sud-Ouest africain). Des quantités importantes de sables et de graviers sont extraites des fonds marins proches, notamment, des côtes

britanniques et américaines ·Pour les grands fonds océaniques, on est beaucoup moins avance, mais, déja, on s'intéresse aux nodules polymétalliques et, dans une moindre mesure, aux

(2) L'abondance du phytopianc-ton rend l'ezu de mer verte et peu transparante. Pour savoir si des eaux sont riches, au moins potentielle-ment, il suffit de regarder sa cou-ieur : une eau verte et relativement opaque peut être poissonneuse, une eau bleue et limpide est pauvre. . (3) Le benthos est constitu le milieu vivant qui se dév sur le fond ou à la proximité

En dehors de ces utilisations gisements de phosphorites. On a que le sous-sol contient du pétrole et on travaille à mettre au point les techniques nécessaires. En outre, on commence à envisager l'exploitation des boues métallifères des fosses de la mer Rouge.

Enfin, on ne peut oublier les

ristiques — qui s'exercent de plus en plus sur les côtes. Le dévelopcelui de la navigation de plai-sance, tandis que la multiplication des industries a fait croftre les tonnages des transports mariti-

ont une incidence importante sur ia pollutiun de la mer. L'océan joue, en effet, le rôle de poubelle universelle où aboutit directement ves) la majeure portle des résidus de l'activité humaine. Notons que ce rôie de poubeile n'est pas toujours négatif. Tant que le volume et la nature des déversements ne dépassent pas les capscités de « digestion » des caux marines les rejets constituent des apports gul contribueront activevivant. Mais les déversements sont concentrés trop souvent dans des ont bien évidemment des effets nocifs par leur seule surabondance et, éventuellement, par leur

Il convient d'ajouter à cette énumération les accidents, en particulier ceux qui surviennent à transportant des matières dange-reuses. Pour spectaculaires qu'ils sement fort rares. La plus grande partie de la polintion des mers est d'autant plus insidieuse qu'elle est routinière : déballastage des cuves de tankers, rincage des moteurs, déversements des effluents urbains et industriels. Il scrait possible de tarir ces sources de pollution, mais, pour cela, il faudrait faire respecter, même en haute mer, hors de toute juridiction nationale, les conventions internationales et imposer, même si elle est coûteuse, l'épuration des effluents rejetés depuis la terre

Certes, l'océan mondial est énorme et a une bonne capacité de « digestion ». Certes, les régions marines les plus polluées sont encore localisées à certaines zones côtières, aux grandes voles maritimes et aux mers fermées Mais il ne faut pas oublier que les eaux océaniques sont brass une circulation perpétuelle et complexe, et que, tôt ou tard, la mème molécule d'eau se promènera du Pacifique à l'Atlantique, en surface ou en profondeur.

Prochain article :

PETIT POISSON DEVIENDRA GRAND...



**BOUTIOUE TENNIS** 

Une équipe de vente qualifiée, un service de cordage sur place, un spécialiste en raquettes pour vous accueillir et vous conseiller. Un choix très étendu de collections de vêtements, de chaussures, de raquettes, d'accessoires et produits d'entretien. Des prix à découvrir. Et 30 % de remise sur le cordage jusqu'au 28 mai. Ci-dessus : Jupe Lacoste 109 f, débardeur coton Lacoste 49 f, visière Lacoste 48 f, cadre fibre Yamaha 290 f.

Galeries Lafayette

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DE LA FORMATION

formation

25, 26, 27 MAI 1977
3emes JOURNEES D'INFORMATION

DE NOMBREUX EXPOSANTS pour:

- établir un contact direct entre prescripteurs de Formation et organismes de
- informer et sensibiliser le public sur les possibilités offertes par la Formation.

LES 1ers ENTRETIENS DE LA FORMATION CONTINUE avec-6 GRANDS DEBATS les 25 et 26 MAI

PALAIS DES CONGRES PORTE MAILLOT PARIS IOh-19h (jusqu'à 17h le 27 mai)



### Les dirigeants de l'enseignement catholique proposent un « service national d'éducation »

Lille. — L'Union nationale des associations de parente d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL! a réuni à Lille, les 14 et 15 mai, une délégation nationale chargée d'examiner un projet de rapport présenté par les secrétaires généraux de l'en-seignement catholique, sur le thème - L'enseignement catholique face à l'evenir ». Ce rapport, actuellement soumis à toutes les

L'avenir, on le redoute ou on l'attend; on le subit ou on le pré-pare. Les racines de l'avenir sont déjà plantées dans l'aujourd'hui ». déjà plantées dans l'aujourd'hui ». Cette phrase de l'agr Jean Honoré, membre de la commission épiscopale du monde scolaire et universitaire, résume assez bien les préoccupations des responsables de l'enseignement catholique et de l'UNAPEL. L'avenir, ils l'envisagent certes à long terme, en préparant un projet « d'éducation globale de l'homme de l'an 2000 », qui devrait être pré-

senté en 1979. Mais l'échéance électorale de 1978 les e amenés à proposer à l'approbation des membres de l'UNAPEL un rapport rédigé par les secrétaires généraux de l'enseignement catholique, qui envisage le pro-blème sous un jour nouveau. Ils refusent toujours, avec la même fermeté, la netionalisation mais se defendent de vouloir ranimer la querelle scolaire. C'est le sens de la proposition qu'ils font aux partis de gauche d'un « service national d'éducation comprenant,

LE RAPPORT DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX

### < Dissocier la question scolaire des choix qui dominent les campagnes électorales >

« Si nous voulons conforter dans notre pays la liberté d'enseignement et lui permettre d'être soli-dement reconnue, il faut tout tenaement reconnue, il faut tout ten-ter pour essayer de dissocier la question scolaire des choix qui dominent les campagnes électo-rales. Nous devons rechercher les initiatives propres à décrisper les antagonismes en réconciliant des notions que l'on oppose tradition-vellement nellement

» Une école privée, à condition qu'elle soit publiquement ouverte à tous et associée à l'Etat comme les écoles catholiques le sont actuellement dans leur presque totalité, remplit un service d'in-térêt général. Dans une conception moderne, pluraliste et dyna-mique de ce service public, on peut même constdérer qu'une école prioce, sous contrat, sans but lucratif, est investie d'une mission de service public et que cela n'est pas incompatible avec son caractère spécifique, notam-

> La laïcité des institutions républicaines exige l'égal respect de croyances dans une complète indépendance. Elle ne postule pas nécessairement l'instruration du monopole d'un enseignement (...) »

### Des convergences avec le P.S.

all existe des convergences entre les objectifs sociaux des partis politiques et ce que les écoles catholiques et ce que les écoles catholiques essaient de réaliser dans la vie de tous les jours. Et n'est-ce pas là l'essentiel, au fur et à mesure que montent les générations qui n'ont pas connu la querelle scolaire? » L'avant - projet socialiste pour l'éducation nationale comporte lui aussi des propositions positives pour l'éducation générale. Ainsi en est-il de l'instauration d'une véritable éducation continua et de son lien avec la formation initiale, la recherche d'une nouvelle définition de la présence des enseignants à l'école, la pleine utilisation des locaux scolaires pendant les congés, l'extension à tous les adultes du droit au congé formation, la préparation applicité des élèves à la pie démocratique, l'ouverture sur la vie et l'appel à des collaborations extérieures, l'insertion des handicapés dans le milieu scolaire normal. »

Le dernier chapitre envisage « l'avenir de l'enseignement catholique, quel que soit le choix de société » Après evoir affirmé « la relation entre la liberté de l'enseignement et les autres libertés », le rapport envisage la perpective d'un « service na-tional d'éducation comprenant

Le chapitre le plus important du rapport des secrétaires généraux d'une mission de service public ».

de l'enseignement catholique est celui qui envisage « les conditions d'une réconciliation ».

des établissements privés investis d'une mission de service public ».

e Nous sommes disposés à participer à toute recherche qui trait dans la poie d'un service d'éducation de structure pluraliste, mais une telle recherche suppose que, de notre côté, nous soyons disposés à faire de nouveaux pas dans la coopération avec l'enseignement public.

Les trois domaines euxquels on peut penser à cet égard sont les suivants : la carte scolaire concertée, un alignement des normes d'effectif des deux enselgnements, le décloisonnement entre les deux enseignements. Au niveau de l'en-semble de l'enseignement catholique, le document affirme la nècessité « du maintien des responsabilités actuelles de l'enset-guement catholique dans la formation, le recrutement, la nomi-nation des maîtres, et de la coordination entre les établisse-ments catholiques ».

« Mais, jusqu'à présent, ceux qui actuellement prinent la na-tionalisation ne semblent pas avoir étudié sérieusement les avoir citale serieusement les conditions d'un tel pluralisme or-ganique. Aucun jondement nou-veau, aucune véritable garantie n'est proposée. Or nos responsabilités nous imposent de rejuser de tirer un chèque en blanc sur l'avenir de l'enseignement catho-lique (...). La présence de l'en-seignement privé donnée au service public une chance d'être un jour rénové et de correspondre aux besoins de la jeunesse et du pays (...). La nationalisation est un billet d'aller sans retour. Nous ne devons pas l'oublier. Le pluralisme organique est une voie pos-sible, à condition de ne pas être un leurre mais de permettre un réel progrès de l'éducation et de la liberté. »

● Epreuve annulée au concours d'admission à l'Ecole supérieure de commerce de Paris. — Les trois mille deux cents candidats qui avaient subi le 3 mai une épreuve de mat h é m et i q n e e pour le concours d'admission à l'Ecole supérieure de commerce de Paris devront repasser cette épreuve le vendredi 20 mai, à 13 h. 45. Une fante d'impression evait déformé l'intitulé d'un problème de mathématiques.

● Le Groupe français d'éducation nouvelle (G.F.E.N.) organise des stages sur le thème « Pour l'école demain. » Parmi les sujets abordés : « Soutien de la pédagogie, que peuvent jaire ensemble parents et enseignants ? » Cuverts à tous, parents, enseignants, éducateurs de l'olle ir s, étudiants, lycéens, médecips scolaires ces lycéens, médecins scolaires, ces stages de trois à cinq jours auront lieu pour la plupart entre les 3 et 10 septembre 1977.

\* Renseignements au G.F.E.N., 24, avenue de Laumière, 75019 Paris. Tel. 208-70-00.

instances de l'enseignement catholique, serz présenté dans sa forme définitive en septembre 1977. L'avenir de l'enseignement catholique - qui concerne 800 000 familles, 120 000 maitres et 1 900 000 élèves - est lié à l'evenir politique du pays. Conscients de la possibilité pour la ganche d'arriver au pouvoir, les respon-

De notre envoyée spéciale

Reconn par l'Etat, l'enseignement catholique serait non plus « aidé » par lui, mais bénéficierait « atté » par lui, mais beneficierait d'une « redistribution de ressources ». Une telle conception supposerait notamment la mise en place d'« une carte scolaire concertée » et le « décloisonnement des deux enseignements », afin de permettre « la libre circulation des élèves et des enseignants ».

### Un test: l'actualisation du programme commun

Les dirigeants de l'enseignement catholique ne transigeront pas sur la liberté de choix des parents, l'autonomie pédagogique des écoles, l'amélioration de la situation des enseignants (avancement, retraites, etc.) L'enseignement catholique d'autre part resterait responsable de la formation, du recrutement et de la nomination des maîtres. Certes, le document des maîtres. Certes, le document affirme que « les choix éducatifs ne sont ni de droite ni de pauche », qu'il envisage l'avenir « quel que soit le choix de société ». Mais Mme Nicole Fontaine certitaire générale de taine, secrétaire générale de l'enseignement catholique, a été très nette en souhaitant « que les partis de gauche aient le courage historique de maintenir effectivement la liberté scolaire ».

aux côtés des établissements « Pour nous, a-t-elle dit, le seul publics, des établissements privés signe crédible, ce servit uu chan-investis d'une mission de service pement de fond du texte du propement de fond du texte du .pro-gramme commun sur ce point, qui devrait se traduire par l'en-gagement solennel de respecter la politique contractuelle mise en œuvre en 1959. La prochaine actualisation du programme com-mun leur permettra de voir clair dans les intentions des partis de gauche à l'égard de l'ensei-gnement catholique. Elle seru en quelque sorte un test de vérité. Se Cette quertiture en direction de

Cette ouverture en direction de la gauche s'adresse d'ailleurs surtout an parti socialiste. Le rapport relève, en effet, dans l'avant-projet éducatif de ce parti, des « propositions positives pour l'éducation nationale » et des content nationale s et des contentes parties de les écoles catholiques s. Le parti socialiste d'autre part compte des partisans de l'enseignement libre. Il y a toutefois un obstacle de taille : la redération de l'éducation nationale, adversaire acharnée de l'enseignement libre. Infinente dans le parti socialiste, elle est intransigeante sur la nationalisation de l'enseignement privé.

Pour l'enseignement catholique, en tout cas affirmait M. Henri Lefebvre, président de l'UNAPEL, e une afjaire jondamentale comme la liberté de l'enseignecomme la liberie de l'enseigne-ment ne se négocie pas » ou, du moins, pour le moment, « Car, a-t-il ajouté, nous n'avons à négo-cier qu'avec le gouvernement en place, quel qu'il soit. C'est notre seul interlocuteur valable, » sables de l'enseignement catholique ont un peu changé de ton. Ils refusent évidemment la nationalisation que le programme commun de 1972 avait prévue « dès la première législature », mais ils proposent aux partis de gauche l'idée d'un « service national d'éducation » comportant un enseignement public et un enseignement libre et leur assurant certaines garanties.

Tout en s'adressant à la gau-che, les responsables de l'ensel-guement catholique veulent obte-nir de la majorité actuelle une meilleure reconnaissance du rôle de leur enseignement. Ils espèrent obtenir, avant 1978, des mesures sur lesquelles la gauche ne pour-rait pas revenir, en particuller pour la situation des enseignants. Le président de l'UNAPEL a donc reçu, au cours de ces journées, MM. Guy Guermeur, député (R.P.R.) du Finistère, et Norbert Segard, ministre des postes et té-Tout en s'adressant à la gau-(R.P.R.) din Finistère, et Norbert Segard, ministre des posses et télécommunications, respectivement président et ancien président de l'association parlementaire pour la liberté de l'enseignement. M. Guermeur a attiré l'attention des parents sur « le choix cruel qu'ils ont à faire s'ils souhaitent la liberté de l'enseignement et auquel ils ne peuvent échapper n. M. Segard a effirmé : « L'enseignement libre au service de la nution ne peut vivre que s'il se développe ; il ne peut se développer qu'en investissant, il faut lui en donner les moyens. Je suis copvaincu que le gouvernement va le faire, avec l'aide du Parlement, »

#### Réalisme .

Réaliste, le président de l'UNAPEL s'est refusé à donner des consignes de vote pour les élections législatives, car il sait que les opinions des parents d'élè-ves de l'enseignement libre ne sont pas uniformes, et que les raisons pour lesquelles ils inscrivent leurs enfants dans cette école sont très

document des secrétaires généraux

epparaît comme une tentative pou

composer avec les adverseires d'hier,

qui seront peut-être les interioculeurs

BRUNO FRAPPAT.

diverses. M. Lefebvre a, d'autre part, compris que des parents d'éléves de l'enseignement libre votent pour le gauche pour des reisons qui n'ont rien à voir evec le question scolaire. « Ceux qui peuvent faire évoluer notre société, a-t-il déclaré, ce sont nos enfants, mais il faut leur en donner les moyens. La rénocation de la société passe d'abord par la rénovation de l'éducation. »

C'est en ce sens que l'enseignement catholique, qui « accueille chaque feune avec sa personnalité », a. selon M. Lefebvre, un rôle capital à jouer, à condition de ne pas « être à côté du système éducatif français », a Nous voulons bien, a-t-il précisé, être dans l'éducation nationale, mais nous voulons que ce système re-

diverses M. Lefebyre a d'autre

coulons bien, a-t-il precise, erre
dans réducation nationale, mais
nous voulons que ce système reconnaisse le pluralisme. » Affirmant a lo mission d'intérêt général de l'école catholique ». le
président de l'UNAPEL s'est eussi
edressé à l'Eglise catholique, demandant « à l'ensemble de la
hiérarchie et du clergé de reconnaitre notre mission d'Eglise ».
Certes, l'enseignement religieux
n'est ni obligatoire, ni conçu
comme l'enseignement d'une doctrine, mais le « justification de
l'école chrétienne est de nature
religieuse », a précisé Mme Fontalue, La foi doit e irrafier »
tout l'enseignement. Or, la foi e
une place très diverse dans les
établissements quand elle n'est
pas tout simplement absente.
« Ce n'est pas sans une certaine
déception et une certaine douleur, a déclaré higr Honoré, que
j'ai entendu aire que des écoles
pouvaient se définir sans relation
à un évêque, à un prêtre, »
L'école, selon lui, « doit être re-

à un évêque, à un prêtre » L'école, selon lui, « doit être re-connue comme communauté de la foi » Se rapprocher de l'enseigne-ment public sans ini être assimilé, conserver aux écoles catholiques leur autonomie rédagogique et leur caractère propre, tel est le sens des éléments de discussion que viennent d'apporter les res-ponsables de l'enseignement ca-tholique.

CATHERINE ARDITTI.

CATHERINE ARDITTL

### Préserver l'avenir

de dissocier la question scolaire des électorales. • Les secrétaires généraux de l'enseignement catholique donnent, dans leur rapport eur l'eventir de cet enseignement, epprouvé par les parents réunie à Lille le signal d'une évolution qui contraste evec le caractère tonitruent des déclaratione faties avant les élections municipales. Leur document est un tournant Important dans la trop longue histoire de la querelle ecolaire en France. Certes, la nationalisation prévue

par le progremme commun est écartée avec force mais, en affirmant la nécessité de - faire de nouveaux pas dans le coopération avec l'enseignement public », les dirigeants de l'eneelgnement catholique montrent que le milleu dont le représentent les espiratione a subl une évolution repide. La temps est loin de l'école du diáble - et meme le temps — 1969 — où une déclaration des évêques français rendant hommage eux maîtres de l'enseignament public avait été considérée comme une eorte de • lâchage ».

Deux causes, l'une interne, l'autre externe, parmettent d'expliquer ces avancées. La situation politique francalse rend possible une arrivée de la gaucha au pouvoir. Les résultats des élections municipales, notamment dans les départements de l'Ouest, ont montré que la guerre scolaire n'était plus, électoralement, payante et que le polds politique des pertisans de l'enseignement prive ne suffiseit plus à faire pen-

L'évolution catholique lul-même, notamment chez certains maîtres favorables à la nationalisation et certains parents qui soutiennent l'école privée mais votent à gauche, e montré, d'autre part, que les vieux achémes étalent menacés de l'intérieur.

En s'adressant eux partis de par che avec un projet de - service national d'éducation comprenant des établissements privés investis d'une mission de service public - l'ensel gnement catholique enterre le hache de guerre et appelle au dialogue. Ses Initiatives visent tout particulleremen le parti socialiste et, sans le dire les maîtres C.F.D.T. du privé influents dans ce parti,

Ils espèrent, sans le dire, que le programme commun sera ectualisé

sur ce point. En rendant hommage à certains aspects du projet socieliste pour l'éducetion et en soulignant des - convergences > avec lui, les secrétaires généraux risquent, paradoxalement, de mettre dans l'embarras le P.S. Celui-ci, on le sait recrute nombre da ses militants les plus actife dans les milleux enselgnants du publics, où l'on est très sourcilleux sur le question de l'école privée. En répondant trop positivement eux - sirènes - de l'enasignement cetholique, le P.S. ris-querait de s'alléner la puissante Fédérellon de l'éducation netionale, mais en les Ignorant II e'expoeeralt au reproche de sectarisme. Probablement encouragés par les évêques français qui traînent comme un boulet cette querelle scolaire depuie des années, acceptée par

BLOQUÉ JUSQU'AU PROCÈS DU C.E.S. PAILLERON

### Le rapport sénatorial sur les constructions scolaires met en cause la politique du ministère

problème des constructions scolaires.

L'incendie du C.E.S. Edouard-Pailleron, à Paris (19° arrondissement), le 6 février 1973, evait provoqué la mort de vingt personnes. La propagation des flammes evait été particulièrement rapide et, en moins d'une heure, une partie du bâtiment de cinquête révélait qu'un élève, âgé alors de quatorze ans et demi, était à l'origine du sinistre ever la complicité d'un camarade âgé de quinze ans et demi. Les deux adolescents étaient inculpés, et leur procès, trois fois renvoyé, doit avoir lieu les 5 et 6 octobre prochain. Parallèlement, une enquête administrative avait abouti à l'inculpation de M. Jean Raynaud, directeur des équipements scolaires au ministère de l'éducation nationale au moment où fut décidée la construction de C.E.S. Edouard-Pailleron.

Seion l'association des familles, les deux procès, celui des a incendiaires » et celui des aduites responsables de la construction, ne doiven' pas être séparés.

Une mission d'information sénatoriale sur les construction, ne doiven' pas être séparés.

Une mission d'information sénatoriale sur les constructions soclaire avait été créée après le drame. Son rapport devait être publié, « mais expuryé de ses implications judiciaires », avait décidé le bureau du Sénat le 8 mars dernier. (Le Monde du 5 mars). Cette publication eura lieu « cussitôt que les jugements concernant les inculpations seront devenus déjinitijs », annonçait M. Dailly, vice-président du Sénat le familles des victimes ont pris leur décident.

protester contre ce report que les familles des victimes ont pris leur décision. Ce rapport reprend pour l'es-sentiel les analyses faites par l'inspection générale de l'admi-nistration et les experts nommés par le juge d'instruction. Les sénateurs mettent en cause la politique générale de construction acolaire adoptée par le ministère de l'éducation, dont l'attitude à l'égard du procédé « constructions modulaires » utilisé par le C.E.S.

Pailleron est révélatrice.

L'association des familles de victimes du C.E.S. Paille ran e rendn public. dimanche 15 mai, le rapport d'information du Sénat sur le problème des constructions socialires.

de Péducation nationale, c'était de mettre en œuvre des colutions constructives acceptées par l'administration et qu'il leur était intendit de modifier. » Ce qui ne dégage pas les architectes de toute responsabilité : « Transformes problèmes de l'était de mettre en œuvre des colutions constructions par les architectes de toute responsabilité : « Transformes en mets de l'était de mettre en œuvre des colutions constructives acceptées par l'était de mettre en œuvre des colutions constructives acceptées par l'était de mettre en œuvre des colutions constructives acceptées par l'était de mettre en œuvre des colutions constructives acceptées par l'était de mettre en œuvre des colutions constructives acceptées par l'était de mettre en œuvre des colutions constructives acceptées par l'était de modifier. » Ce qui ne dégage pas les architectes de toute l'aux l'entre en couvre des colutions constructives acceptées par l'était de modifier. » Ce qui ne dégage pas les architectes de toute responsabilité : « Transforme par l'était de modifier. » Ce qui ne dégage pas les architectes de toute responsabilité : « Transforme par l'était de modifier. » Ce qui ne dégage pas les architectes de toute responsabilité : « Transforme par l'était de modifier. » Ce qui ne dégage pas les architectes de toute responsabilité : « Transforme par l'était de modifier. » Ce qui ne dégage pas les architectes de toute responsabilité : « Transforme par l'était de modifier. » Ce qui ne dégage pas les architectes de toute responsabilité : « Transforme par l'était de modifier de modifier » Ce qui ne dégage pas les architectes de toute responsabilité : « Transforme par l'était de modifier » ce qui ne dégage pas les architectes de toute responsabilité : « Transforme par l'était de modifier » de l'était de modifie més- en personnages muets (...), ils ont accepté ce rôle secondaire et passif. » Les auteurs du rapport expliquent cette ettitude :
« Pourquoi les architectes désignés pour la construction du
C.E.S. Pailleron auraient-üs eu
des critiques à jaire ? C'est eux qui ont introduit le procédé CLASP en France.

Deuxième maillen da la chaîne: la réalisation. Le rapport constate un e glissement », une « tendance au laxisme », à travers quatre exemples: utilisation de polystyrène, communication entre les vides des plafonds et des planchers, ebsence de protection en feu des poutres et des poteaux entre plafonds et planchers, passage des canalisations de gaz, que l'on retrouye dans plusieus constructions comme dans le C.E.S. Pailleron.

Les sénateurs en viennent, & ce point, à mettre en cause la direction des équipements scolaires universitaires et sportifs

direction des équipements scolaires universitaires et sportifs (DESUS) du ministère de l'éducation, qui e approuvé un procédé de construction malgré des réserves de toute première importance sur ce procédé. « On peut se demander, estiment les sénateurs, si la DESUS ne s'engageait pas sur un chemin où, de concession en concession, elle en arrivait à accepter de laisser utiliser ou à ne pas empêchés d'utiliser un système dangereux. ».

A cette époque, le ministère de l'éducation, en matière de l'éducation, en matière de constructions scolaires, était préoccupé de constructions industrialisées. Les communes se trouvaient conduites à abandonner la mairise de l'ouvrage. « Le vicé profond du système, interrogent les sénateurs, n'est-il pas prédisément d'instaurer une procédure qui, après avoir poussé les maires à se dessaisir de la mairise de jaçon claire et précise? »

Imprécision, confusion, qui débouchent sur l'irresponsabilité e On peut se demander, dans l'affaire du C.E.S.-Pailleron, com-

Palleron est revelaurica.

Pour les senateurs, des le stade de la conception des établissements scolaires selon le procédé « constructions modulaires », il y a gnomelle : les architectes ont été dépossédés d'une partie de leur mission. « Ce dont [ils] sur la accurité, en particulier étaient chargés par le ministre contre les risques d'incendie. » ootenent sur l'irresponsaonnee On peut se demander, dans
l'affaire du C.E.S.-Pailleron, comment il a pu se faire qu'à aucun moment les services ou les
commissions de sécurité n'aientété appélés à donner un avis
sur la sécurité, en particulier
contre les cience d'incentie.

### A L'HEURE DES EXAMENS... les "AIDES NATHAN" Mathématiques - Histoire - Géographie - Biologia - Français conomie - Physique chimia - Philosophia les Bases des Maths : Terminales ... 13,50 les Bases du Français : 2de et 1re. . . 10,80 la rappel des connaissances de bese des méthodes de travail rapides et efficaces un entraînelment eux exercices et sujets d'axames MATHS: exercices et problèmes résolus Une collection complète d'ouvrages permettant la révision du cours et une batterie complète d'exercices et de problèmes (avec solution développée, indications et résultats au résultat 2de (A, AB, CT), 1ère (CDE), Term. (CE, D) FERNAND NATHAN, pour reussir



OUVERT DU MARDI AU SAMEDI de 8 h. 30 à 13 heures et de 15 heures à 18 h. 50

EDUCATA

# PARENTS DELEVES

# service national d'éducation

### Au congrès de Grenoble

### SCISSION OU MOUVEMENT D'ACTION SYNDICALE

distribute de la réunion d'étuciane la Rocard, de M. Alaine la Ligue communiste révolutionnaire (L.C.R.) de M. Alaine Krivine, le MAS comptait jus-

●M. André Henry, secrétaire général de la FEN, invité par le gonvernement américain, a entrepris, samedi 14 mai, un voyage d'études d'un mois aux Etats-Unis

CAPPRING ARM

....

Une scission s'est produite au qu'à présent deux mille adhésein du Mouvement d'action syndicale (MAS, proche de la syndicale (MAS, proche de la CFD.T.) au cours du congrès de courants avait toujours été difficile. La scission entérine des a cu lieu du 13 au 15 mai à divergences qui n'avaient cessé de s'accentuar ces dernières semaines. Elle a cu lieu entre, proches de M. Michel Rocard, d'une part, les étudiantes sociadures du P.S.U. ct de l'ex-Alliance listes et du P.S.U. membres du qu'à présent deux mille adhérents.

La coexistence de ces diférents
courants avait toujours été difficile. La scission entérine des
divergences qui n'avaient cessé
de s'accentuer ces dernières semaines. Eile a eu lieu entre,
d'une part, les étudiants socialistes et du P.S.U., membres du
burean national sortant, mis en
minorité ce week-end, et, d'autre
part, les militants de la L.C.R.
alliés à ceux de l'ex-AMR. qui
viennent de fander avec des
dissidents de l'organisation de
M. Krivine, des « comités communistes autogestionnaires ».
Une demi-douzaine de délégués
socialistes de Grenable et
d'Amlens membres du CERES
ont également annoncé au cours
du congrès qu'ils quittaient le
MAS pour rejoindre l'Union nationale des étudiants de France
(UNEF, ex-Renouveau).

**ÉDUCATION** 

### AU CONGRÈS INTERNATIONAL DE DIJON

### Insémination artificielle et divorce pour maladie mentale : médecins et magistrats devant l'innovation

Dijon. — Le 35° congrès international de langue francaise, de médecine légale et de médecine sociale, qui s'est tenu à la faculté de médecine de Dijon du 11 au 14 mai, a consacré plusieurs séances à l'insémination artificielle et au divorce.

au divorce.

Qualifiée d'a immorale » par
le pape Pie XII en 1956, de
« procéde hamiliant de nature
injurieuse » par un arrêt de la
cour d'appel de Lyon, du 29 mai
1956, « nettement déconseillée »
par l'Académie des sciences morales et politiques en 1949, l'insé-

De notre correspondont

admis dans l'avenir?

« Avec la prudence qu'exige toute expérience humaine, a rèpondu M Gabriel Cau, professeur à l'université scientifique et médicale de Grenoble, l'insémination artificielle peut apporter une réponse à la démande d'un coaple malheureux. » Pourtant, face aux droits naturels, elle porterait nne atteinte grave à la nature même de la conception humaine. Faut-il s'attacher à résoudre les pro-

mination artificielle deviendratelle pourtant un mode de procréation couramment employé et admis dans l'avenir?

« Avec la prudence qu'exige toute expérience humaine, a répondu M Gabriel Cau, professeur à l'université scientifique et médicale de Grenoble, l'insémination artificielle peut apporter une réponse à la demande d'un coapie malheureux. » Pourtant, face aux droits naturels, elle portersit nne atteinte grave à la nature même de la conception humaine. Faut-il s'attacher à résoudre les prodélais actuels d'attente dans les treixe CECOS de France sont de l'ardre de douze à quatarze mois. Sur 2811 femmes traitées, 1177 se sont trouvées enceintes. Or. d'après les données de l'Institut national d'études démagraphlques, sur 7 % des coupes sans enfant, 3 % n'en désirent pas et 4 % sont stériles (2 % par stérilité muscullne).

#### Droit de filiation

Le fait social (à retentissement éthique variét se pose donc aujourd'hui d'une façon nauvelle. Il s'agit de savair, comme l'a souligné 'M. Cau, si l'insémination artificielle par donneur contribue au nan a l'épanouissement de toutes les personnes concernées depuis les époux jusqu'à l'enfant eu passaut par le danneur.

« Loin de porter atteinte à l'institution matrimoniale, a déclaré M. Cau, une telle prise de Le fait social (à retentissement

Finstitution matrimoniale, a dé-claré M. Cau, une telle prise de conscience met en valeur l'impor-tance primordiale de lo vie hu-maine, engage les couples à se déterminer vis-à-vis de la pro-création en pletne responsabilité, oblige la société à donner les moyens, les oaranties, aux couples

le port de lo ceinture de sécurité? « Celle-cl a-t-elle remplacé la ceinture de chasteté? », o dit l'un des rapporteurs du 35° congrès de Dijon.

En 1972, 26 % des conduc-teurs consentaient aux petits clics pour éviter « le grand choc », tandis que 80 % des usogers de la route étaient pour le port obligatoire de lo

Hélas! En 1976, cent mille

procès-verbaux étoient dresses par les forces de police et lo gendarmerie à l'encontre des

nentole. 3

Devant une réalité qui devlent
problème social le droit reste
silencieux. Pourtant l'insémination artificielle introduit des fac-

tion artificiele infrodnit des lac-teurs nouveaux, des banleverse-ments, dans la technique tradi-tionnelle du droit de la fillation, et pose des difficultés en ce qui concerne le déroulement de l'in-

tervention. Le tribunal de grande instance de Nice, par un jugement du 30 juin 1976, a accueiul l'action en désaveu d'un mari qui, après avoir donne sou consentement à

l'hétéro-insémination, est revenu sur sa parole et a dénié sa pater-

nité.

« Rejuser la voie de la réjorme législative c'est se condamner à une gymnastique périlleuse et souvent stérile, à partir des textes existants et prévus pour des hypothèses totalement différentes », a abservé M° Noël-Jean Mazen, avocat, assistant à la faculté de droit de Dijon. Pour lui, il ne serait pas suffisant de légiférer an coup par coup, mais il fant réglementer déjà l'existence, et le fonctionnement des CECOS avec un statut semblable à celui des centres de transfusion sanguine, en leur accordant le mano-

EXPRESSION ORALE

ET ÉCRITE

une semaine à temps complet du 13 au 17 juin

Inscriptions :

Centre de formation permanente Université Paris III

13, rue Santeull, 75065 PARYS Tél : 535-93-59

ceinture.

Dijon - Pour ou contre

législation du divorce en vigueur depuis 1975, et qui offre, notablement plus que l'ancienne, des motifs de recours à l'expertise médicale.

Après en avair analysé les aspects cliniques sexuels, psycholagiques, sociologiques, les orateurs ant estimé e que chaque conflit conjugal est un cos unique » parce qu'il a n'existe pas de personnolités ripoureusement semblables », a parce que chacun des époux réagit différemment selon la personnalité de son conjoint ».

Le divorce pour altérations graves des facultés mentales de l'un des conjoint a posé le problème de la mission du médicin expert. Selon la décision prise par celul-el le juge peut ou non recevair ou rejeter la demande qui lul est soumisc.

« On a voulu protéger le canigint ce qui est men Mais ou

qui lul est soumisc.

« On a poulu protèger le conjaint, ce qui est bien. Mais on a an peu trop tendance à méconnaitre l'autre », o observé Mme Maric - Thérèse Parenty, premier juge aux affaires matrimoniales au tribunal de Dijon. En effet, dans son expertise, le médecin n'a qu'unc dannée du problème: le malade, Le juge a le couple face à lui et doit tenir compte des problèmes de chacun d'où l'importance du travail de collaboration entre le médecin et

d'où l'importance du travail de collaboration entre le médecin et le juge, qui ont certes un rôle différent, mais agissent dans un but identique; oider les époux à se prendre en charge et même à résoudre leurs difficultés.

Cette collaboration devralt même soulager les travailleurs sociaux, selon le vœu du docteur Romain Libermann, qui s'appule sur son expérience de travail en équipe, au sein du service d'orientation et d'action éducative de Dijon, auquel sont souvent Dijon, auquel sont souvent confiées des missions d'expertise eu matière de droit de garde des

\* CHARLES TO THE PARTIES DU CES PALLERON

An appear to senatorize sur les constructions son ment en ratere la politique du ministère

### JE M'APPELLE ALEXANDRE HATIER, JE VOUDRAIS BIEN ÊTRE DANS VOTRE CLASSE DE 6°A LA RENTRÉE: EMMENEZ-MOI AU CONSEIL D'ENSEIGNEMENT ...

### POUR CHOISIR AVEC HATIER:



### Mathématique Galion 6

Un livre relié, bourré d'exercices (pas de cahier à part), sauvegardant la liberté du professeur et lui permettant un travail "sur mesure"

Livre cartonné : 22.00F Livre broché = 20,00F :gratuit Livre de bord

O.R.T.H. 6°

La première méthode

d'enseignement de l'orthographe

véritablement

programmée pour des élèves

de 6°. Une méthode-

élaborée par des praticiens

et assortie de

tests permettant

de situer les difficultés

de chacun

dès la rentrée.

Livret du maître : 6.00F

29.00 F

: 57.00 F

LIBRAIRIE HATTER - 59, Boulevard Raspail 75006 PARIS - Tél 544.38.38

Livre cartonné

Livre broché

(avec dictées)

Lot de 20 tests

(+ 1 test maître)

Lot de 40 tests

Apprendre l'Orthographe J.-J. Guion

(classes indifférenciées).



### Textes Présents 6°

Denis Leblond

Des thèmes motivants où figurent plusieurs extraits de la même œuvre, de manière à inciter à la lecture suivie. Un livre assez nu sur lequel le professeur pourra greffer sa propre pédagogie. Livre de l'élève : 24.00F

Livret du maître



### Biologie 6°

"Éveil à la vie" J. Bergeron J.-C. Hervé J.P. Lemaître

J. Monier Un éveil à la méthode expérimentale à travers un livre comprenant de nombreux exercices, où l'élève retrouvera chez lui la démarche suivie en classe par le professeur.

Livre de l'élève : 21.50F



# Galichet 6°

Partir d'un texte de la vie moderne et y rattacher le vocabulaire, l'orthographe, la grammaire, l'expression, les exercices structuraux,

etc. A la fois livre de textes et grammaire (296 pages). Livre de l'élève : 29.00 F

Sciences

G. Angelié - L. Sais

Un livre qui, dans un langage simple, pose

des questions, imagine des

expériences faciles

à réaliser, initie

l'élève à la démarche scientifique.

Livre de l'élève : 18,50F Livret du maître : gratuit



### Histoire physiques 6°

Brignon



Le livre du maître 6º .: notre catalogue 1ª cycle l'avez-vous consulté :



### Géographie 6°

Diridollou

(pas une encyclopédie), où l'Histoire et la Géographie se répondent constamment et où un équilibre

Livre de l'élève : 28.00 F

# grammaire français 6 Grammaire du Français 6<sup>e</sup>

A. Lafarge M-H. Landrieu

A. Pesses Une grammaire très simple, se limitant aux notions essentielles

Faut-il se fier aux statistiques? Les incendies de voitures ne représentent que 1,6 % des occidents mortels; par contre, 7 % des victimes ant été éjectées de leur véhicule très clairement exposées, à un prix où ils n'étaient pas attachés; enfin, il semblerait qu'il y ait plus de tués non ceintarés que de tués ceinturés, dans une très inférieur aux Instructions Officielles. de se déterminer librement et d'assurer leur responsabilité pa-rentole. »



Un ouvrage raisonnable

est préservé entre les deux matières.

T.D. fonds de carte: 7.50F

proportion de 2,5 %. Certes, rétorquent les adversaires de la ceiniure de sécurité, il n'y o pas que ces moyens pour limiter le nombre des morts sur les routes. Et puis lo liste des mé foits de lo ceinture est longue: fractures du sternum, compressions abdominales, paroplégies, etc.

Pour ou contre la ceinture de sécurité

Dans ce cas, à qui la jaute?

« Pu is que c'est l'Etat qui impose le port de la ceinture de sécurité, répond M. Jean-Louis Dorey, du barreau de Dijon, sa responsabilité devrait être engagée lorsque la celuture s'avère néfaste, dangereuse, voire meurtrière. »

De puis le 1<sup>er</sup> juillet 1973, date à laquelle la ceinture o été rendue obligatoire pour les conducteurs et les passagers, que de débats passionnés i ils ne sont pas terminés, car la même question, revient c h o que fois qu'un occident mortel se produit : « Que se seralt-il passè si...» — C. M.

enfants. Il considère que tout di-vorce constitue une situation pa-thogène pour l'enfant et nécesvorce constitue une situation pathogène pour l'enfant et nécessite donc une prise en charge technique que le magistrat ne peut plus assurer seul. De son côté, M. Louis Cotte, professeur de médecine légale à Besançon, a estimé que le champ ouvert aux psychlatres et aux magistrats e recèle quelques difficultés d'opplication en ce qui concerne l'éventualité d'un divorce pour altérations graves des facultés mentales. Il a canclu en ce termes : a R reste cependant que le rôle dévolu à l'expert n'est pas primordial et c'est sur le magistrat suil que reposera habituellement la charge de comprendre les problèmes qui se sont posés ou se posent aux couples désunts. » « C'est à lui qu'il oppartiendra soit de tenter d'y remédier seul ou avec l'aide d'autres personnes, ajoute le docteur Cotte, dans le cadre de ce que la lai appelle conciliation et que l'usage avait jusqu'à présent quelque peu vidé de son sens, soit de se contenter d'un constat d'échec que l'esprit de la loi actuelle semble lui assiqui nous paraît, pour notre part, quelque peu restrictif et décevant. »

JEAN MARQUÈS.



51.

# La région parisienne

EN 1979

### Invalides-Orsay rails dans rails

A jonction entre le gare des Invalides et la gare d'Orsay est à la S.N.C.F. ce que la liaison Auber-Netion est à la RATP. Il e'agit en effet de créer une grande liaison régio-nale en faisant se rencontrer les deux lignes existantes.

La réalisation d'un tel projet décidé en 1975 (mise en service prévue en 1979) aura nécessité plusieurs greudee opérations techniques, notamment le creusement du tunnel de liaisou et le réamenagement des deux gares.

La construction du tunnel, long de 841 métres, haut de 5 métres et large de 8, aura imposé la modification de tous les réseaux installés dans le sous-sol parisien : ainsi 1 000 mètres d'égouts, 1 300 mètres de canalisation de gaz, 3.900 mètres de canalisation d'eau, pin-sieurs kilomètres de câbles pour l'EDF. ont-ils été construits. Les travaux out enfin nécessité la déviation du collecteur de Bièvre. la etabilisation du pont de le Concorde et le franchissement de

La nouvelle gare des Invalides comportera quatre voies. La gare actuellement en service sera agrandie pour accueillir ces nouveaux équipements ainsi que la gare d'Orsay qui aura la même

Le coût total du projet était estimé à 260 millions de francs en

En 1979, le nouvelle liaison régionale sera mise en service. La ligne desservira alors la banlieue ouest de Saint-Quentin-en-Yvelines via Versailles et la bantleue sud-ouest: Dourden. Saint-Martin-d'Etampes, Juvisy, Orly. Un million de personnes, soit 10 % de la popnietion de l'He-de-France, bénéficieront directement de cette nouvelle ileison. En outre, neuf stations parisiennes (dont sept en relation avec le métro) permettront la desserte du front de Seine (quinzième arrondissement), des quartiers d'Austerlitz de Bercy (douzième errondissement) et de l'Opéra.

### MINICARS POUR HAMDICAPÉS

Un service de minicars pour handicapés s été inauguré le samedi 14 mai à Ruell-Malmaison (Heuts-de-Seine). Lo centre d'ection sanitaire et sode l'Association pour les inedap tés et handicapés de la région ouest de Paris, qui regroupe neuf cents adhérents, s mie en piece ce nouveau système de transport. composă de deux minicere à neuf places et d'une volture de eix pieces. Cette expérience de-vrail être élergie eu cours des

Les minicars fonctionnerent our un circult fixe ou à la demanda da leurs uesgers.

En plein cœur de Montparnasse,

le Sheraton est le plus grand hôtel de la Rive

Gauche avec ses 1.000 chambres vastes et

silencieuses dominant Paris, (toutes avec

bar, téléphone direct, TV couleur et

films vidéo), ses 32 suites,

pour réserver : 260 35 11

ses salles de réception

et de conférences

ses 2.500 places

spacieuses,

de parking.

800 kilomètres d'autoroutes dans douze ans?

M. Lucien Lanier, préfet de Paris et de la région lle-de-France, a présenté, le vendredi 13 mai, le programme routier qu'il propose aux élus de la région parisienne pour

A route en région d'Ile-de-

A route en région d'Ile-de-Prance, c'est tout d'ebord des chiffres : 3 270 000 véhi-cules, 10 000 kilomètres de voles routères, 500 kilomètres d'auto-route et de voles express; et quelques constations : si 60 % des trajets Paris-Paris et Paris-ban-lieue se font par les transports en commun, la volture particu-lière est le mode de transport le plus utilisé (dans 66 % des cas), pour les déplacements banlieuepius utilisé (dans 65 % des cas), pour les déplacements banlleue-banlleue. L'encombrement des réseaux actuels et les prévisions démographiques (2 millions d'habitants supplémentaires en l'an 2000 en région parisienne ce qui aura pour effet d'accroître de 40 % le nombre des déplacements) ont amené les responsables régionaux à mettre en point un ambitienx programme qui eboutirait notamment au doublement du réseau entoroutier qui devrait réseau entoroutier qui devrait etteindre 800 kilomètres en 1990.

Reprenant les propositions du Reprenant les propositions du schéme directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne. M. Lanier propose aux élus de donner la priorité aux transports collectifs dans la zone dense qui s'étend jusqu'à la rocade A 86 à 6 kilomètres de Paris. Ainsi seront abandonnés tous les anciens projets de voiss tous les anciens projets de voies rapides : seules deux radiales, l'autoronte A 15 (Paris-Pontoise) et l'A 14 au nord-ouest de la capi-tale seront construites. En revan-che, à l'extérieur de la zone dense, che, à l'extérieur de la zone dense, où les dépiacements sont assurés en majorité par les véhicules particuliers, un certain nombre d'infrastructures à grande capacité sont prévues. Ainsi le programme proposé aux élus offrira trois priorités : boucler les rocades (A 86, A 87), terminer les deux dernières radiales de l'Île-de-France (A 14, A 15) et desservir les cinq villes nouvelles de la région.

Mals un tel programme, chiftre pour les VIIe, VIIIe et IXe Plans à 17 milliards de francs, sera blen difficile à mettre en œuvre à l'heure des restrictions de crédits, ct déjà le VII° Plan se contentera de terminer les opérations enga-

gées au VI\* Plan. En 1977, seules cinq opérations nouvelles seront entreprises : deux sections de l'A-86 (dans les Hauts-de-Seine l'A-85 (dans les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marme), une section de l'A-87 (en Seine-Saint-Denis), l'autoroute G-4 (en Sein c-et-Marue), la voie F-6 (dans l'Essonne). Enfin, au cours des prochains mois M. Lanier va proposer aux elus de l'Ile-de-France un plan de circulation régional, afin de coordonner l'ensemble des actions dans le domaine des transports.

Le préfet de région s, d'autre part, souligné la nécessité de troo-ver de nouvelles ressources financlères que celles de l'Etat et de la région afin de mener à bien ce programme routier.

En effet, durant les années prè cédentes, les crédits e transports a de la région parisienne étalent affectés pour 80 % aux routes et pour 20 % aux transports collectifs, aujourd'hut, les transports en commun bénéficient de 80 % des crédits régionaux. Le programme mutien de le région aux en constitue de le région aux en constitue. routier de la région se caractérise à la fois par son ambition... et son absence de moyens.

MARIE-CHRISTINE ROBERT.

#### Misère verte **POINT DE VUE**

Indiqué, à l'occasion de le Journée nationale de l'erbre, qu'il n'oubliell pas « la ces des collectivités locales qui, au prix de sacrilices financiars partols lourds, s'elforcent de proléger leur environnement en relueant l'urbanisation nassive .. ii e ajoutà ; « Les communes vertes ne doivent pas en effet être panalisées par rapport é d'euires. J'ai demandé qu'une étude soit menée sur ce suial .

E président de le République e

En attendent les résultats concrets de cette étude, dene les communes vertes, c'est la misère verte. Quelle est leur situation?

Las communes vertes, et tout particuliàrement celles qui sont situées à proximità des egglomérations, jouent un rôle idndamental pour la romement En lle-de-France, communes de le vallée de le Blèvre, regroupées depuis 1968 dans un syndical de défense el de protection. sont un viveni exemple. Elles se defendent avec Intransigeance contre le béton, les entreprises des promoteure, les percées euroroutiares et les nuisances eéroneutiques. Leurs forêts et leurs especes naturels offrent des lleux de détente et d'oxygénation profilebles à l'ensemble des habitants de le vallée, mele eussi à d'eutres, parislans ou banlleusarde.

Pourtant, le rôle de plonnier louis per ces communes les conduit peu à per dans une impasse financière dont elles ne sortiront pas seules. Ayant refusé l'Installetion sur leur territoire d'activités industrielles nouvelles et de grandes surfaces commercieles contraires à leur vocation neturalle, elles sont pratiquement dépourvues de taxe professionnelle. A Jouy-en-Josas (8-168 habitants).

mune de le vallée de la Blèvre, dont le superficie totale est de 1 035 hectares af le surface bolsée de près de 600 hectares, le produit de le taxe professionnella per habitaní est de 99 francs. En revanche, dans d'eutres communes des Yvelines. mais qui, alles, sont indus-trielles, îl est de 304 F à Limay

ne restez pas aux portes de Paris,

venez à Montparnasse

à l'Hôtel Sheraton

(9 024 habitants), de 1 233 F Aubergenville (10 242 habitants) et de 1914 F à Porcheville (2870 habitants). En conséquence, les impôts personnels pesant sur les méneges (taxes foncières, taxe d'hebitation, taxe d'enlèvement des ordures ménagéres) sont nettement plus élevos dans les communes vertes que dans les communes industrielles; Jouy-en-Josas, 285 F; Limay, 225 F; Aubergenville, 219 F; Porcheville, 66 F. (Chiffres 1978 per habitant.) Malgré cette forte pression fiscale, l'écart entre les dépenses de fonctionnement des communes vertes et

celles des communes riches en taxe professionnelle - s'eggrave .: -Josas, 851 F; Limey, 892 F; Aubergenville, 1879 F; Porcheville 1 383 F. (Chiffres 1976 par habitant.) Pour les unes : un recrutement aisé de personnel communel, des services socieux efficaces et diversifiés, des gymnases et des piscines. des complexes sportifs, des subverttions substantielles eux associetions loceles, les transports publics grafuits ou presque. Pour les eutres : une administration insuffisants. l'obligation de tout felre evec rien, des budgets de plus en plue déséquilibrés, et, eu bout du comple,

le - misèra verte -. On connaît le réponse habituel ment felte à ceux qui soulignent le caractére intolérable de lelles disparités. La verdure et le tranquillirà se peient. Les habitants des communes vartes sont an principe épargnés par les pollutions industrielles et esthéfigues. Ils dolvent donc eccepter par rapport à leure voisins un alourdissament relatif de laur taxe d'habitation, en même temps que des servi-ces municipaux réduits au minimum. Ce raisonnement commode, bien fait pour perpétuer les rentes actualles de eltuation, rend à mesure que la

Les études de revenus menées à

Le Sheraton, c'est aussi une table

un restaurant à service rapide

des pelouses et des jardins...

des boutiques luxueuses,

Confort, calme, détente et

s'attarder. "La Ruche"

(de 7 h à 23 h).

élégance. Le cœur

au Sheraton.

de Paris bat vraiment

un bar feutre "Le Corail" où il fait bon

Paris-Sheraton Hotel

gastronomique réputée "Le Montparnasse 25"

por JACQUES TOUTAIN (\*) services fiscaux, montrent que les hebitants des communes vertes sont loin d'appartenir tous aux catégories Les revenus déclarés par les Jovaclens se cituani dans la movenne des tevenus décletés par les familles pour l'ensemble du département des Yvelines. Les habitants des com munes vertes n'ecceptent plus d'être privés de crèches municipales, de haltes-parderies, de centres aérès et d'équipements sportifs ou de loisire sous prétexte que leur cadre de vie est encore préservé. Certes leurs nults sont pariois plus tranquilles e plus reposentes. Mais ils travailleni en majorité en dehors de la cité. faute d'emplois en nombre suffisan à proximité. Ils sont plus que d'autres soumis eux migrations alternées d'eutres besoin de l'aide de la collectivité locale pour résoudre leurs problèmes socieux et familiaux (garde des enfants, assistance eux parents agés, etc.), gu'aggrave chaque lour une trop longue absence du foyer. Quant à la nature, îls en jouisser surtout en fin de semalne, comme les habitants des communes industrielles qui viennent passer le week-end dans leure forêts préservées.

Pour ces communes varies, une alde extérieure est devenue indiepensable et urgente, que celle-ci soit apportée per une subvention epécifique de l'Etat ou par une véritable péréquetion de la taxe pro-

La loi du 30 Juin 1975 rempleçani la patente par la taxe professionnelle a soulevé la tempête de protesta tions que l'on sait. A la faveur de cette réaction de rejet, on s'est gardé de souligner que le réforme marque l'enterrement de tous les projets antérieurs de péréquation de l'impôt lonnel entre communes riche en ectivités taxables et communes dapourvues d'installations industrie les et commerciales d'envergure. Le syndicat occulte des maires des grandes villes et des collectivités locales industrielles, fort blen repré-senté sur toutes les travées de l'Asnbiée nationale et du Sénat, l'a

Aujourd'hul, le seul élément cor-recteur des inégalités de potentiel fiscal entre les communes est cons titué per le mécanisme de répartition du versement représentatif de la taxe sur les salaires (V.R.T.S.) grâce auquel le dotation de chaque communc est d'autani plus élevée que le pression fiscale sur les ménages es plus forte. Mele précisément, le repport de la commission Guichard propose de supprimer le V.R.T.S. et par vole de conséquence cette timide mesure da lustice fiscale.

une fois de plus emporté.

SI una telle politique d'étouffemant est paursulvie, les communes vertes escont vite contraintes de renonce à préserver les espaces naturels faute de ressources propres et de consensua populaire. Leurs habitante se lasseront d'avoir pour seul choix un sous-équipement sans espoir ou des charges fiscales doubles ou tri-ples de celles des communes volei-nes. Sitôt passés la crise économique actuelle et l'engouement présen pour l'écologie, les équipes municipales en place devront céder le pas nneurs, aux promoteurs d'immeubles collectifs et d'hypermarchés prétaxtes à de nouvelles offensives autoroutières à travers les massifs forestiers. Les communes vertes seront acculées à abandonner la politique en faveur de l'environne-'qu'elles ont, non sans mal lusqu'à maintenant.

(\*) Maire es Jony-en-Josas, cor reiller général des Yvelines.

PONT DE CHARENTON-PONT DE SURESNES

EN BATEAU

### LA LIGNE DU FLEUVE

JACQUES CHIRAC a relencà, le leudi 12 mai, ridée d'utiliser le Seine pour les transports de voyageurs dans Paris et la région paria indique le maire da le capi-tale, prendra bientôt une décision de principe à ce sujet

M. Chirec a évoqué ce projet à l'occasion de l'ineuguration du premier beteau espirateur à ordures mis en service sur la Seine pour récupérer les détritus ou les hydrocarbures llotà laquelle particloaient également MM. Lucien Lanler, pralat de Parie st de la région llede-France : Michel Giraud, prêsidant du consell régional ; Jecgoes Troriel, président du Port autonome de Paris, et Peul Perproblèmes de l'eau. Ce bateau nettoyeur euquel e ata donné le nom d'un poisson emeteur da déchels, le Sijure, espire à l'aide d'accélérateurs d'eou, les détritue qui soni ensulta recualilis dens des bermes.

L'idée d'utiliser le Seine pour le transport de voyagaure n'est pes neuve : en 1867, les - bales Perisiens jusqu'à Cherenion (Val-de-Matne), cinq ans plus terd, les «hirondellas parisiannes - circulèrent entre Poni-Royal et Suresnes (Hauts-de-Seine). En 1886, le Compagnie générale des bateaux perisiens regroupait tous les concessionnaires. Quarante-deux milllons de voyageurs utilisèrent ce moyen de transport au coure da

l'année 1900. L'apparition du métro, mit lin à ces expériences sn 1917. Après deux nouvalles lentatives on 1921 of 1949, II tallut attendre 1971, le grève des transports, pour voir à nouveeu les vedettes circuler sur la

M. Pierre Boulesleix, Ingénieu des ponts, e étudió la possi-bilité de laire renaltre le « transport sur Seine - (le Monitaur des travaux publics, du 11 avril 1977). Il s'egirait de créer une ligna Pont de Charenton-Pont de Suresnes. Une montaine de bateaux eillonneralent einzl la flouve. Le durée du trajet entre lee deux points ne devraft pas dépasser une haure. Six stations intermédiaires se reilent aménacées, dont quatre dans Paris L'intervalle de passege des bateaux serait de trois à quetre minutes à l'haure de pointe

Deux mille voyegours à l'heure de pointe, trois millions d'usagers par an, talles étalam les estimations leites en 1972, lors de la récuverture du dossier, mais, depuis lors, le décialon de relier les gares d'Invalides at d'Orsay, qui aboutira créer dans Paris une ligne suivent peu ou prou la même chemin, risque d'entraîner la

Le coûl de fonctionnement — quinze millions per en — et les incertiludes qui pésent eur le clientèle d'un tel projet ant, jusqu'à présent, découragé les exploitents éventuels qui auraieni voulu tenter l'eventure.

Pas de budget... et un trou budgétaire

### FAILLITE A MAUREPAS

A municipalité de Maurepas (Yvelines) est en faillite : en 31 décembre 1976, il ini manquait 4 millions de francs pour boucier son budget. La nouvelle équipe municipale, dirigée par M. Michel Miserey (P.C.), met en cause la gestion de la précédente (favorable à la majorité).

La commune de Maurepas, intégrée dans la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yveilnes, n'e pas de trêsorerie propre, puisque c'est le syndicat communautaire d'amenagement (S.C.A.), superconsell municipal, qui groupe les onze communes de l'agglomération, qui lève l'impôt et paye les frais engagés par les municipali-tés. Or il semble qu'à Maurepas ce système u'ait jamais réellement fonctionné depuis la création de la ville nouvelle.

« En 1973, explique M. Candido Galbiati, conseiller municipal, le S.C.A. était prêt à prendre en charge les emprunts contractés par Maurepas, or la municipalité n'en a fait la demande que tardivement, voici seulement quelques mois; les fonds n'ont donc pas été versés dans leur intégralité à la commune. D'autre part, au cours des années suivantes, l'ancienne municipalité n'a pas demandé au S.C.A. de financer ses investissements : la municipalité n'est, en effet, remboursée par le S.C.A. que si elle lui présente ses factures, ce qui n'a pas été fait. Toutes ces négligances ee sont traduites par un trou de 2,5 millions de francs.»

Pour le reste, la nouvelle équipe municipale met en cause la gestion de l'ancienne : « L'E.D.F. qui n'a pas été payée depuis deux ans, a demandé un prélèvement automatique sur le budget de la commune, affirme M. Galbiati. Nous avons été obligés de changer de fournisseur pour les cantines scolaires, car le précédent mena cait de nous a couper les vivres s Les cars de ramassage scolaire roulent apec des pneus cloutés, car nous n'avone pas les moyens d'en payer des neuis. Enfin nous ne

savons pas comment nous allons payer les cent quatre-vingt-douze employés municipaux sur le budget de cette année. n

e Ce déficit, répond M. René Ressejac-Duparc, ancien maire de Maurepas, n'est en fait que la dette contractée par le syndicat communautaire à notre égard. Nous n'avons plus de trésorerie depuis la création de la ville noucelle. Conformément à la loi nois avons demandé au S.C.A. de financer noe investissements, ce qu'il n'a pas fait en dépit des démarches qua nous avons entreprises auprès de lui. »

La nouvelle équipe municipale se demande comment résorber un tel déficit. Le préfet, à qui les élus ont adressé une demande de subvention, les a reuvoyés au syndicat communautaire. c Ce trou financier ne nous est pas imputable, repond M. Mario Urbsnct (P.C.), nouveau président du S.C.A. Nous n'envisageons donc pas d'aggraver la pression fiscale de la oille nouvelle pour le combler. Nous avons demands aux pouvoirs publics une subvention afin de fatre face à ces difficultés, puisque la situation de tique menée par le gouvernement. Néanmoins, compte tenu de la situation dramatique dans laquelle se trouve la ville de Maurepas, le S.C.A. fournira une aide de trisorerie à la nouvelle munici-Palite. »

A la préfecture, on étudie - M.-C. R.



Faites valider vos bulletins chez tous les dépositaires portant l'enseigne

Notices à votre disposition chez les dépositaires



egが終め、本文 という。在神像

ge . e. t. . . . . . . . . . .



LA LIGNE DU FLEUN

FAILLITE A MAURPAS

# face aux critiques de l'urbanisme, jacques riboud répond:

## Monsieur le Président, vous n'avez pas bien regardé...

Le Président de la République vient de définir la nouvelle politique d'urbanisation de la France. Il écrit ceci :

"Je survolais, en hélicoptère, la région parisienne, et, dans les nouveaux programmes de maisons individuelles, il n'y avait pas un seul arbre... En France, on ne plante pas d'arbres. Il en faudrait 3 ou 4 par maison individuelle".

Sur les 170 ha déjà construits de Verrière-Maurepas, il y a des arbres. Nous en avons planté plus de 13.000 autour de 3.080 maisons, et même créé, il y a dix ans, une pépinière. Cependant, Verrière-Maurepas n'est pas un village, mais une petite ville car pour créer des cités harmonieuses où les hommes vivront heureux il faut :

"réconcilier la maison individuelle et la ville".
... comme le recommande

Verrière-Maurepas est la plus grande unité urbaine nouvelle (20.000 habitants) qui, avec ses rues sinueuses, ses petites places ornées de statues et de mosaïques, ses impasses, ses squares,

"Laisse aux habitants un plaisir gratuit, celui de la découverte d'une ville et d'un paysage"

... comme le recommande

... comme le recomma le Président.

Avec ses façades décorées, ses balcons ouvragés, ses toits de tuiles aux multiples couleurs, c'est la seule cité nouvelle dont l'architecture, tout en évoluant, se rattache aux formes d'autrefois et,

... comme le recommande le Président,

"Témoigne d'une adaptation dans la continuité sans, pour autant, tomber dans le passéisme".

Verrière-Maurepas est la seule à faire la démonstration concrète de cet URBANISME PROVINCIAL dont nous avons fait, depuis vingt ans, le thème même de notre politique d'urbanisme, et de nos campagnes d'informations, en même temps que nous le mettions en application; ce qui est exactement

... ce que recommande le Président, tout en affirmant son "goût provincial."

Ouvrages de Monsieur J. Riboud sur l'urbanisme :

(1965) — Stratègie de l'urbanisation (1971).

Expérience d'urbanisme provincial (1961) – Les erreurs de Le Corbusier et ses conséquences (1968) – La maison individuelle dans les villes

ARTICLES SUR L'URBANISME

PUBLIES PAR JACQUES RIBOUD DEPUIS 1967

Urbanisation : Récit d'une expérience (n° 776) — Polémique autour de

Le Corbusier (n° 794) – La ville de Grasse devant le projet d'Oscar Niemeyer

welles (1965) — Développement urbain, Recherche d'un principe

Verrière-Maurepas entreprend de retrouver ce qui faisait le charme des villes d'autrefois et,

### ... conformément à ce que recommande le Président,

"De reconstituer, avec des techniques modernes, l'environnement psychologique et culturel des villes anciennes" "en mêlant maisons individuelles" (3.080) "et petits collectifs" (1.650 appartements), créant ainsi,

"Un urbanisme à la française qui ne se borne pas à imiter mécaniquement des modèles conçus pour d'autres pays".

Construite ex nihilo, dans les champs et à côté des bois, elle respecte

#### ... comme le recommande le Président,

"Les identités particulières de la campagne et de la ville, et permet aux habitants de bénéficier de ces deux espaces également vivants et complémentaires".

Verrière-Maurepas est le premier et le plus important exemple issu de l'initiative privée, d'une réaction contre le gigantisme et la concentration. Avec une densité de 28 logements à l'hectare—le tiers de celle des grands ensembles — il observe cette densité modérée — que recommande

Dans une ville bien conçue, ajoute-t-il, il faut "que se rencontrent des enfants et des personnes agées".

le Président.

C'est à cette fin — et de notre propre initiative — que nous avons construit au cœur de la ville — et non à la périphérie — une Résidence pour retraités (66 appartements) au voisinage immédiat d'un mail, avec des bancs et des parterres où jouent les enfants.

#### ... Le Président recommande

"De procurer aux habitants toutes les commodités à portée de la main, et non pas à distance de route".

A Verrière-Maurepas, encore une fois de notre propre initiative, et le plus souvent sans attendre de décision administrative nous avons dessiné et construit : Maison des Associations, centre médical, garderies d'enfants, église (900 places), foyer de travailleurs (188 lits), gendarmerie, centre sportif, piscine, Hôtel des Postes (avec un centre de tri régional),

RIBOUD creations urbaines Direction Commerciale 17, Avenue Gourgaud

75017 Paris. Tél.: 754 14 00

(n° 795) – Paul Delouvrier et les villes nouvelles (n° 798) – Bourrage et bourgeonnement ou complexe en grappe? (n° 803) – Défense du département (n° 807) – Les frontières de la ville: les espaces interstitlels (n° 809) – Pathologie du débordement urbain (n° 811) – Un château d'eau payé trois fois (n° 817) – Les afflictions du citadin; leur cause profonde (n° 820) – Les facteurs anlogonistes de l'urbanisation (n° 826) – Le crépuscule du domino (n° 831) – Après le R.E.R. (Réseau Exclusivement Radial), le R.B.B. (Réseau Banlieue-Banlieue) (n° 833) – Trois roues et une pédale de frein (n° 835) – De l'Elysée à la Défense ou l'occasion manquée (n° 835) – Le troitoir (n° 840) – Un cas clinique de gigantisme (n° 841) – Quelques enseigne-

magasins (80), écoles (50 classes), Hôtel de Ville, des bureaux, des ateliers, un Centre de Protection Maternelle et Infantile, une Maison du Troisième Age, un marché forain, un hôtel-restaurant (75 chambres), un garde-meubles, un centre artisanal (18 échoppes)...

#### ... Le Président aurait pu voir... tout ce qu'il recommande,

lorsqu'il a réuni dernièrement ses Ministres à Rambouillet, car les maisons individuelles de Verrière-Maurepas, à courte distance de Versailles, bordent la RN 10, qu'il a parcourue, sur près d'un kilomètre huit cents.



Mais il est vrai que ce qu'il aurait vu n'est pas conforme au style froidement géométrique qui, hier encore, était le style officiel; et que Verrière-Maurepas a été conçue, dessinée, réalisée, non sans luttes, en opposition complète avec l'urbanisme compact en domino qui, après avoir été imposé aux Français pendant ving-cinq ans, a été rejeté par le public et l'est maintenant par le Président.

S'il avait bien regardé, il aurait trouvé à Verrière-Maurepas le seul exemple à grande échelle du modèle urbain,

> ... qu'avec toute l'opinion, il recommande.

Jacques RIBOUD.

ORIV

ments d'un voyage à l'Est (n° 845) — Un grand futur pour le hancot vert (n° 853) – Propos sur les Miss (n° 858) – Mélancolie de l'urbanisme (n° 861) – L'universalité de la grappe (n° 863).

Citations de Monsteur Valéry Giscard d'Estaing, extraites pour la plupart de la brochure : "Pour un environnement à la française".

Les ouvrages de Jacques RIBOUD sur l'urbanisme, sont diffusés par les Editions de la R.P.P. (Reuve Politique et Parlementaire), 88 bis, rue Jouffrog 75017 PARIS - tél. 267.05.43.

LOSSA A

bulletins chez tous
bulletins chez tous
les depositaires
portant l'enseigne

### La longue journée des élus locaux

un clivage e'est établi, dans notre pays, entre le statut des responsables syndicaux et celoi des élus locaux dans notre pays. Les syndicalistes ont du temps et des moyens matériels pour exercer leurs responsabilités ; les étus politiques non parlementaires n'ont pas vu, paralièlement, les conditions d'exercice de leur mandat e'amé-

il est de plus en plus fréquent qu'un congrès syndical s'ouvre en début de semalne et se termine je vendredi soir, cs qui permet de conciller responsabilité et vie de famille... Les congrès politiques eux se tiennent toujours pendant les

Je viens d'être élu adjoint chargé du personnel à Besançon ; un recent protocole d'accord, conclu entre l'Association des maires et l'ensemble des synvoit, pour l'exercice du droit syndical, un crédit de cinq cent cinquente heures par mole dans las villes comptant de deux mille à trois mille egents. Quant aux adjoints, une circulaire prévoit, e'ils sont fonctionnaires, la possibilité d'une autorisation d'absence d'une durée d'une journée ou de deux demijournées par mois dans les com-

- Le Monde - a publié du lundi 18 avril an samedi 23 avril une série de suppléments consacrés à la région Franche-Conté.

par JOSEPH PINARD (\*)

munes de plus de vingt milie hebitants. Et s'ils ne sont pas tonction-

Bien sûr, les commissions pari-

taires chargées de gérer la carrière des personnels communaux se tiennent pendant les heures de travail : du coup, il est quasiment impossible aux conselliers municipeux salariés dans le secteur privé d'y aléger. Les municipalités sont représentées par des élus retraités ou membres des sions libérales... Est-ce normai ? N'importe quel comité d'entreorise discute de son budget (modeste) le matin ou l'après-midi, un muntcipal vote un budget (important) de grande ville en se réunissant à 20 h 30. Est-ce qu'une telle disparité peut encore durer

Les syndicalistes — et c'est justice - ont réussi à décrocher des moyens en argent (subventions des communes et des départements par example) et en temps : les élus locaux n'ont pas vu leur statut évoment : la démocratie ne weut qu'y perdre. On va beaucoup parler du rapport Guicherd sur le réforme d'ee collectivités locales, mais la réforme du statut des élus n'est-elle pas un prés-

Sinon nos conselle municipaix (dans' les villes surtout) seront de plus en plue peuplés de retraités favec priorité pour les professions od . I'on peut prendre une retratte à cinquante-cinq ans), de membres leurs horalres de travall profession-

remariés parce qu'il y sora de moins en moins de tenmes pour accepter l'actuelle eliuation. Quant aux mères de familles élues, ça n'est eurtout pas en avançant de 20 h 30 à 18 h 30 les réunione de

nières qu'on tacilhera leur perticipation à la vie communale l (\*) Adjoint au maire de Bessagon

issions ou les séances plé-

### LES LANGUES A L'UNIVERSITÉ

L'université de Bessacon, que l'on qualifie quelquefois de « franc-comtoise » par gratitude envers les assemblées régionales qui lui accordent leurs crédits, n'est pas, avec dix mille sept cents étudiants, l'une des plus importantes de France. En revan-che, elle est de celles qui accuell-lent le plus grand nombre d'éhu-diants étrangers.

Ils sont mille trois cents actuellement et auront approché les trois mille à la fin de l'année, venus principalement d'Afrique, du Proche-Orient, d'Asie et des deux Amériques. La plupart de ces étudiants

étrangers passent par le Centre de linguistique appliquée (CLA.) de la faculté des lettres. Ce centre qui fut l'un des premiers établissements de ce genre créés en France, est une assez grosse affaire. Une affaire fragile aussi si l'on songe que son budget annuel (7 millions de francs) ne dépend en rien des subventions et crédits de l'Etat. Les dépenses de fonctionnement, représentées essentiellement par le salaire de quatre - vingt - quinze professeurs (dont, pour l'instant, onze vaca-taires), doivent être couvertes par

giaires. Le choix, l'étendue, la répartition des activités et l'em-hauche (ou la non-embauche) du personnel enseignant est donc fonction du nombre de « clients ». Comme, en outre, les « prix de vente » des cours subissent la dure loi de la coucurrence, l'obligation qui est faite aux responsables de ce service public d'avoir à le sérer de la même facer à le sérer de la même facer. à le gérer de la même façon qu'une entreprise privée leur donne bien des soucis.

Cela n'empêche pas le Centre de se préoccuper de recherche et

de ponvoir se vanter d'avoir mis au point des méthodes d'alphabéau point des méthodes d'alphabe-tisation adoptées par la fédéra-tion régionale des travailleurs immigrés et par la régie Renault. Le C.L.A. de Besançon, qui pré-pare an diplôme de professeur de français à l'étranger, ne reçoit pas que des étudiants. Ses cours de langues étrangères (auglais, allemand, espagnol, russe, portu-gais et bientôt italien) sont ou-verts au public. C'est ainal que depuis trois ans le Centre de lin-guistique appliquée de Besançon assure la formation en anglais des pilotes d'Air France. CLAUDE FABERT.

CLAUDE FABERT.

AU CENTRE CULTUREL PIERRE-BAYLE DE BESANÇON

### Pas de place pour les idées reçues

quatre à quatorse ans), évoluent librement au milieu des deux

mille ouvrages mis à portée de

leurs mams. Certains, assis en rond, écoutent une grande per-

sonne lire pour eux des histoires,

Z centre culturel Pierre-Bayls r'est ouvert û p a trois one dans les locaux de l'ancienne caserne Lyantey. Restaurée à grande frais, la belle maison militaire abrite aussi le Centre d'intifation à la lecture et aux aris de l'enjance (dénomination savante pour biblio-thèque enfantine). Dans de très vastes salles blanches et poulées, des tout-petits, et des mouns

d'autres, sagement, dessinent. Plus loin, ils sont très occupés à petndre, tandis que, au fond de l'atelier, trois petites filles pétrissent de la pâte à modeler. Atelier s, C'est cela Oui, le centre est plus qu'une simple bibliothèque : on y apprend même aux enfants les rudiments de l'imprimerie. Et et, le mercredi oprès-midi, beaucoup de parents confondent bibliothèque et garderie, les jeunes usagers semblent jaire la différence. Ils reviennent, nombreur. L'ensemble de ces activités gratuites est organisé par deux ou trois personnes aidées par des contractuels. Aux Clairs Soleils et à Pianoise, en dehors de « la boucle » du Doubs, deux autres bibliothèques fonctionnent en liaison avec celle-ci : « C'est moins facile ph-bas, dit la responsable da centre. Les histoires ne les intéressent guère, et les seuls livres très demandés sont des guides pratiques. C'est entre

chose. Elle paris des petits de « làbas ». Mais les « grands » de la banlieue de Besancon viennentils, eux, au Centre de recherche et d'information, qui, à côté de la bibliothèque enfantine, offre l'essentiel des activités du centre culturel Pierre - Bayle ? Et même... Les habitants du centre ville, les élèves du lycée sont-ûs proiment des habitues des salles du C.R.J., ouvertes de 10 à 22 h.

chaque jour ? L'adjoint au moire, qui avait eu l'idée, l'initiative de cette a structure a culturelle assez particulière, avait chargé les quelque dix animateurs employés au C.R.I. d' « élaborer une information complète et eritique dans. tous les domaines afin de démasquer les idées reçues toutes faites, par le blais d'une analyse rigou-reuse et honnête, exposant toutes les prises de position ». L'équipe municipale vient de changer. Le C.R.I. est là. Son fonctionnement a déjà coûté à la ville quelque 100 000 francs. Et si ces sommes lui ont été consacrées au détriment peut-être d'associations comme celle du Centre culturel populaire de Palente-lès-Orchamps, il ne semble pas être question de remetire en cause l'existence du C.R.I., sa raison intiale d'être.

Selon M. Despallières, nouvel adjoint chargé du service culturel de la mairie, le C.R.I. doit constituer a un contrepoids, un antidote a. e Il n'y a pas, dit-fl, de culture sans contestation. Le centre Pierre - Bayle offre un

LES ESPACES VERTS DE MONTBÉLIARD

Après notre article sur les anciennes gravières de Franche-Comté transformée en espace vert (le Monde du 8 avril 1977), nous recevons de M. André Boulloche, président du district urbain de Montbéllard, les précisions suivonies

suivontes : « Le district urbain du pays de Montbéliard avait décidé dès 1971 Montbéliard avait décidé dès 1971 de faire un très proe effort dans le domaine de l'envirounement. L'aménagement des ballastières de Bart était une des opérations prévues, qui comprenaient également : l'aménagement des plans d'eau de l'autoroute A 36 avec calibrage de la rivière Savoureuse (actuellement en cours d'étn de) : l'aménagement des berges du Doubs et de l'Allan (300 600 francs de travaux ont déjà été faits) ; l'aménagement de la zone des Pouges et du Redon, à Arbouans (les acquisitions sont en cours).

Arbouans (les acquisitions sont en cours).

>En ce qui concerne plus particulièrement les gravières de Bart-Courcelles, le district les a achetées en vue de les aménager. L'opération a été longue et a nécessité une déclaration d'utilité publique; elle nous a coûté 500 000 francs. Les travaux de transformation en espace vert vont se monter à 700 000 francs, sur lesquels la part du district est de 150 000 francs, qui s'ajoutent au prix des acquisitions.

espace de liberté, de contre-information. On peut même y critiquer l'action de la municipetits (ils ont en principe de palité. C'est le rôle de l'opposi-tion à sa majesté. » Les animateurs en place, en quelque sorte des fonctionnaires, attendent de voir : ce socialiste ne va-t-il pas leur demander plus, ou plutôt leur demander autre choes que leur précédent protecteur, radi-cal-socialiste? D'UNE REGIC

Universitaires pour la plupart, ils ont de l'action culturelle une idée assez tranquille. Il est en effet pour le moins optimiste de croire qu'il suffit d' « animer » un lieu pour que les gens y vien-nent\_ l'antmation consistant sei d'une part à offrir, en lecture publique, journaux, hebdomn-daires et mensuels (le C.R.I. est abonné à plus de trois cents publications, d'autre part à confectionner des dossiers d'information et des e panne montages d'actualité ». Ces articles muraux, sortes de dazi-bans sur des sujets déterminés chaque semaine, sont impeccablement calligraphiés. A l'entrée, l'un d'eux, circulaire, est réservé en permanence à la censure, c'est-àdtre aux atteintes à la liberté d'expression commises « en quelque point du globe que ce soit a.

« Une plus large réflexion » est fournie enfin par les six ou sept expositions onnuelles : éloborées par l'équipe du centre, sur place, celles-ci soni accompagnées de montages oudioninuels, suivies de débats. Débats houleux la fois où, aux murs, apaient été accrochés les bilans des sociétés anonymes de Besancon... On a ainsi « exposé » les projets du grand canal, montre ce que pouvait être le show bustness ou la « désobéissance civile », réalisé sous le titre « S.O.S. bon sens a un montage sur a la commerce de la crédulité », réuni les Bizonitus ou cours d'un a forum

De bonnes idées. Pas trop danen un lieu, presque aseptisées, elles s'adressent à ceux qui veulent bien venir les recevoir ou les ont désà reçues. Cependant, en 1976, il a été décidé de jaire circuler les expositions, ceci en collaboration avec les associa-tions locales et le service régio-nal des affaires culturelles. Un premier pas peut-être... Faute de cette nécessaire liaison avec ceux pour qui la vie culturelle passe aussi par la diffusion — même la diffusion de spectacles, — le centre Pierre - Bayle, institution certes originale et unique en province, risquerait de s'enfermer dans sa tour dorée. Une tour de papier : rien ne vieillit plus vite qu'un dossier de presse, aussi complet, aussi virulent soit-il.

MATHILDE LA BARDONNIE.

### L'AVENIR DE RHONE-POULENC

Après notre article intitule.

Si en 1978... » dans le supplé-iment sur la Franche-Comte fle
Monde du 22 avril) dans lequel
nous analysions les perspectives
de l'emplol à Besançon,
M. L. Manjot, directeur de;
l'usine Rhône-Poulenc à Besançon, nous demande de préciser;
que, « depuis 1966, cette usine a;
investi 200 millions en frances
d'aujourd'hui, ce qui représents
le quart de la valeur actuelle der
investissements de l'usine ».

[En réalité, cette somme n'a pre-correspondu à des augmentations de la capacité de production, mais plu-tôt à de la maintenance, au rem-placement de machines, au lance-ment de nouveaux produits et à l'amélioration des progrès techni-

L'usine de Besançou emplote deux mille deux cents persounes, mais il est préva que les effectifs doivent, à l'avenir éliminuer régulièrement. Des procédures de « préretraite » à cinquante-sept aus sont appliquées. L'effectif total en décembre 1977, aura dimbué de cent trento personnes par rapport à décembre 1978, pour l'avenir, gotamment aux chapitres des investissements et de l'emploi, les responsables de l'usins de Besancon restent très discrets jusqu'à ce que les études engages par le groupe Rhôme-Poulenc (branche tertile) sur sa stratégie à moyen terme solent terminées.

**CLOTURE DES JEUX** MARDI APRÈS-MIDI

Notices à votre disposition chez les dépositaires

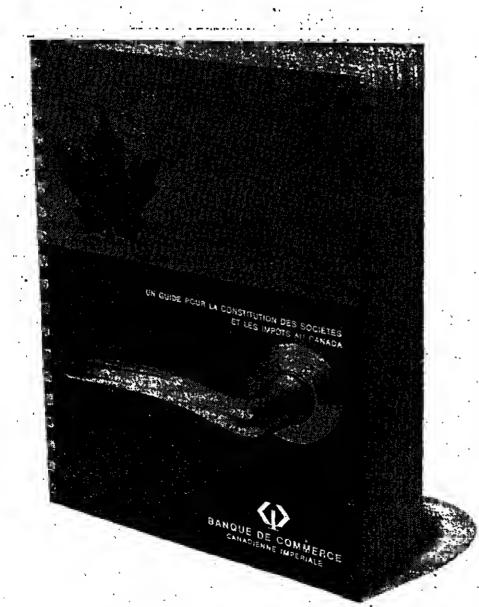

Demandez, à titre gratuit, ce quide des affaires à la banque qui connait le mieux le Canada.

Si vous prévoyez une extension de vos affaires au Canada, vous yous posez probablement des questions... qui restent sans réponse. C'est pourquoi la Banque de Commerce Cauadienne Impériale, avec plus de 1700 succursales réparties sur tout le territoire canadien, a publie cette brochure de 60 pages regroupant tous les points fondamentaux, allant de la constitution d'une société aux tarifs douaniers. D'autres sujets-clés y sont évoqués, tels que: impôts, lois du travail,

aide gouvernementale, en tout 17

Notre brochure intitulée Les Affaires au Canada' vous sera envoyée, sans aucune obligation de votre part en-faisant simplement la demande à: Dept LM 76 Banque de Commerce Canadienne Impériale, 19 avenue Montaigne,

La Banque desidées

75008 PARIS.



BANQUE DE COMMERCE CANADIENNE IMPÉRIALE

name Court, Toronto MSL 1A2, Counds, Phys de 1700 successeles en C

## D'UNE RÉGION À L'AUTRE

### EQUIPEMENT

### Corse

The trade

0172 00178 C 100

the in the last

The second second

Control of Cal

ous angles

of the state of the state of

A CO

Control of the

The state of the s

... 1. 1. 4/4 - 25

Tan a

P. Curry

1 100

17.

/ /m / /

Ja-40. 1 dec 1

PIENNE BAYLE DE BESANCON

terrior and the

Part Broken

April 1964 to 1965

2012/11/2015

18 M. Art. 14

Part Control

### ce pour les idées reçue Attentat contre l'imprimerie du journal «Arriti» à Bastia

De notre correspondant

Bastia. — L'imprimerie de l'hebdomadaire autonomiste Ar-riti, située à la sortie nord de Bastia, a été complètement Bastia, a été complètement détruite par l'explosion d'une charge de plastic eu ivie d'un incendie, dans la nuit du 14 au 15 mai vers 2 heures de matin. L'e Associu di Patrioti Corsi a, principal mouvement antonomiste de l'Île, perd, avec cet attentat, l'essentiel de ses moyens de propagande.

L'APC déciare dans un com-The second of the second of th

L'A.F.C. déclare dans un com-muniqué: « Maigré son sens cigu des responsabilités et sa volonté éprouvés de protéger la paix civile, le mouvement est parjai-tement conscient du jait que désormais les provocateurs anti-corses interprétent son sens de la mesure comme une démission » la mesure comme une demission. "
D'autre part, a et sans vouloir
dramatiser une situation déjà
trop grave, mais afin de situer
clairement les tenants et les
aboutissants de ces agissements
primin ale et intolérables ».
l'A.P.C. annonée pour le mardi
17 mai une conférence de presse
du docteur Edmond Siméoni, à
laquelle sont conviés « les partis
politiques démocratiques, les élus
de progrès, les forces syndicales,
socio-professionnelles, culturelles,
et les mouvements frères ».
Parmi les autres réactions à cet la mesure comme une démission, » The de the desired de don

Parmi les autres réactions à cet attentat, celle de M. François

un ouvrage

capital

un sujet

Giacobbi, président du conseil rè-gional (M.R.G.), qui rappelle sa condamnation de toujours de toutes les violences, d'où qu'elles viennent, et qui ajoute: « Cet attentat est une atteinte à la liberté d'expression de la presse, liberté sans laquelle il n'y n pas de République. «

TONI GRAZIANI

Le premier numéro d'e Arriti s est sorti an mois de décembre 1966. On lisait alors sons le titre la mention : a Jeurnal de la gancha, menton : a Jeurnal de la gancha, bebdemadaire de défense des intè-rêts économiques insulaires a. En février 1953 U devint » flebdemadaire d'action régionaliste corse », pais co février 1973 » Ghjurnale di l'Az-zione Regionalista Corsa ». Il était l'organe afficial de l'ARC. Lorsque

En fait, « Arriti » a topiours été considéré comma un porte-parais du principal mouvement autonomiste corse : l'ABC. d'abord, et, depuis le le février 1976, l'AP.C. Il public netamment les folitoriaux one le docteur Max Siméoni lui fait parvenir du magnis depuis son cenp de main du 22 sont 1976 contre la cave Cohen-Skalli.]

ce monvement fut dissous, après les événements d'Aléria et de Bastia, en août 1975, e Arriti » a pen conti-nuer de paraitre : Il était en affet devann « Hebdomadaire antonomiste

### Provence-Alpes-Côte-d'Azur

#### MARINA

DE BORMES-LES-MIMOSAS : RÉGULARISATION JURIDIQUE

La situation juridique de le marina de Dormes-les-Mimosas (Var) va être régularisée. Tontes les antorisations ayant été aneulées par le Conseil d'État, cet ensemble portuaire et immebilier, réalisé par endisage en le domaine public maritime, n'avait plus d'existence légals (« le Mends » daté 28-29 sevembre 1976),

daté 28-29 esvembre 1976).

Conformément au « compromis » négocié par le ministère de l'équipement, la régularisation porte sur les bâtiments existants et ser la construction de pecipines immenbles 200-pièmentaires (enviran 7866 mètres carrés da plancher en pina des 1768 déjà édifiés). Après la concession partuaire, une nonvelle cenession d'endigage doit être aignée prochainoment par le préfet du Var. Elle porte sur 2,5 bectares, mais ne prévoit le transfert de propriété one de 1,7 hectare environ, c'est-à-dire les 1.7 hectare environ, c'est-à-dire les terrains ooi se poortent les construc-tions; \$000 mètres carrès initiale-ment destinés à un hôtel et à un groupe d'immeebles recteront daes le domaine maritime.

La circolaire de janvier 1973, qui décidalt l'arrêt des constructions privées ser des terrains gagnés sur la mer nvait erele fes affaires en cours. Il n'empêche que les nen-veaux documents mis en point par l'administration setoet vraisembla-blement attaqués une nonvelle fois devant le tribunal administratif.

● 19 mai: basse corniche rouperte. — A partir du 19 mai. la circulation des véhicules automobiles d'un poids total en charge n'excédant pas 6 tonnes sera à nouveau autorisée sur la basse corniche, à Eze, près de Nice. Le trafic des trains de voyageurs sera rétabli à la même date.

Les trafics routier et ferroviaire avaient été interrompus le 5 fan-vier dernier, eprès un important éboulement. Un « pont Balley » a été installé : la vole ferrée a été protègée.

### ILE-DE-FRANCE

● Paris: vive le vélo! — x La ronde à vélo » organisée, le samedi 14 mai à Paris, par le Mouvement de défense de la bicy-clette, a réuni plusieurs centaines de manifestants entre le Carrousel, l'esplanade des Invalides et le Champ-de-Mars, ou trois « zones de dialogue a avaient été prévues.

Les organisateurs de la manitionnaire et des tracts dans lesquels le Monvement de défense de la bicyclette expose ses buts : aménagement rapide de pistes cyclables pour lutter contre la polintion et le bruit, promotion de la bicyclette pour garantir le bien-être des individus.

### RHONE-ALPES

Les autiquelégires sur le site de Cruas. — Une lête anti-nucleaire organisée pour protes-ter contre le projet de construc-tion d'une centrale nucléaire a rassemblé dimanche 15 mai à Cruas (Ardéche) environ deux mille personnes. La décision a été prise par les manifestants de se prise par les menifestants de se rendre ce lundi sur le site pour empêcher « par tous les moyens » l'ouverture du chantier. Des militants antinucléaires ont également manifesté le samedl 14 mai fors de l'inauguration de la trente-troisième foire-exposition de Montélimar, dans la Droma

Ont pris ia parole au pours de la fête de dimanche MM. Haroun Tanteff a L'E.D.F., ce n'est pas le bon Dieu mais le diable, et le diable on ne le laisse pas fatre », et Alain Bombard : «La France est le seul pays au monde pensant exulement nu nucléaire dans la diversité des ressources d'énergie a

### AQUITAINE

● Vous de Bordenux — L'Union des grands crus classes de Bordeaux vient de décider d'admettre en son sein certains crus abourgeois » qui ne figurent sur aucun classement, mais dont les mérites sont reconnus par la impréssion .

 Manifestation anti-Concorde our abords de l'aéroport Kennedy.
 Plusieurs centaines d'adver-saires du Concorde ont raienti, dimanche 15 mai, le trafic routier aux abords de l'aéroport Kennedy de New-York. Venus par groupes de dix à quarante voltures, les manifestante ont force les autres véhicules à circuler au pas sur plusieurs kilomètres.

Selon les autorités de l'aéroport moins de cent véhicules ont pris part à la manifestation qui avait-lien à l'appel de la « coalition pour stopper le Concorde ». Les orga-nisateurs, eux, affirment que cinq cents, noburse à fatant sur laccents voitures étalent sur les

A PROPOS DE... —

LA PROTECTION DU LITTORAL

### Les demières «fenêtres vertes» du Var

Pour son premier anniversaire, le Conservatoire du littoral, créé par une loi de juillet 1975, mais effectivement mis en place en mai 1976, recevra peut-être un joli cadean : la première donation, qui pourrait être celle d'un demaine de Cavalaire, dans le Var.

D'autre part, le conseil de rivage de la Méditerranée se réunit ce lundi 16 mai, à Toulon, et doit examiner les nombreuses propositions faites par les élus et l'adminis-tration. Les moyens du tout jeune conservatoire sont hors de proportion avec les besoins. L'exemple du Var est

Op'li e'aglase de maintentr le long du rivage des terres egri-Pradet ou d' - andiques - les valléltés d'orbanisation de grande propriéterles fanciers qui ont conservé wegu'à présent un damaine presque vierge, le com-bat est difficile pour tenir puvertes les dernières - fenêtres verte. - ouvertes sur le côte veroise Les pauvoirs publica utilisent les mpyuns réglementaires à taur disposition, schémes directeurs et plens d'urbanieme, et plus rerement le classament du she Cale na ouitir pas aPr exempla, le classement de route le partie puest du cap Benet, c'est-à-dire le sectaur du cap Brégançon, sur la terriroira da la commune de Bormes-les-Mimpsas, n'e pas tari taus les espoirs des quelquee grands propriétaires des lleux de parvenir è trias quetque revenu d'une urbanisation, même très partielle, de cette zone exceptipnnellament bien protégée. Après evoir échque dans leur tentative d'obtenir des droits de construire en échange du clessement, les propriétaires n'ent, semble-t-li, pas perdu tout espoir ti leut moier que le clessameni d'un eite n'empêche pas. an sol, toute epostruction il implique eeuleman, pour tout projet de mpdification du site, a) consultation de la commission supérieure des sites et le signatura du ministre · dans certaines

circonetances, le plus heut res-

ponsable n'est pas le mieux

piece pour résieler.

A Hyéres, l'administration négocie depuis plusieurs snnées avec la compagnie La Hérun, qur e = hérité = des propriétés des Salms du Midi et qui cherchart a en lirer un autra - ael -. S'il n'ast plus questipn, ectuellement, d'édiller une merine dans les Vieux Salins, out na sont pine expinités, ni dens les Salins du Pesquier, roujoure en ectivité, il reste en projet de construction dens une pinéde située sur la prosqu'île de Giens, le long d'une irès belle plage . des maispns sous les pins et de petits imméubles la cession gratuite à la collectivité d'upe partie du boie

Que faire entin du cap Certaya, à la Croix-Valmer ? Qui achètera cette pointe rpcheuse, pù te Club Méditerranée envisagealt le construction d'un villege ?

Au 'IPtal, Fedministration sepère protéger dens le Var. per le blais des plens d'occupetipn des eois (onze sur trente cont en epplication), la moltié du territoire des communes littorales, ce qui représente environ 87 kilométres de côte eur 354,

Male ces protections réglement taires ne suffisent pas Dans certains cas, seule une ecquisition per le collectivité garantira una protection définitive et tout le monde compte beaucoup aur le conservatoire du littoral. dont les mayans (11 millions en 1977) sont ridiculement faibles au regerd des besoins.

MICHÈLE CHAMPENOIS.

#### **PUBLICATION JUDICIAIRE**

ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS 111- Chambrel 2 Pévrier 1977

### ENTRE : le Docteur Alain KRIER ET : le Profess. Pierre HUGUENARD

a...Le Docteur Alain KRIER, Socié-laire du Cabinet de Groupe S.O.S. MEDECINS, a fait assigner nevant le Tribupai Correctipmel, Plarre HUGIENARD, Directeur du Service d'Assistance Médicale d'Infecce du Département du VAL-IE-MARNE, el-après dénommé S.A.M.U. 94...

...Cetta poureulte vise un article publié en pare 15 du numéro daté 18 Février 1976 du journal «LE QUO-TIDIEN NU MEDECIN a, sous le titre « Ingences médicales la puerella de deux médecina» ...ayant Pierre HU-GUENARD pour autour...

GUENARD pour autour..

Qu'il était esposé... pu'ayant été
appeié à IVRY le dimonche e Février
1976 vers 0 h. 40 par la femfile d'un
enfact de puatre ana présentant uns
flèvre élevée, S.O.S MEDECINS avait
transmis cet appei eu Docteur KRIER,
quí était arriré dix minutes plus tard
au chevet du mainde auquel il avait
prodigué les premiers soine mais nent
l'état alarment l'avait connuit à Kiéphoner vers 0 b 58 au standard de
S.O.S. MEDECINS pour lui drauander
d'appeler (e S.A.M.U par es ligne
directe ; que vers 1 b. 63 le S.A.M.U
54 avait rappelé le Docleur KRIER
au demielle des parenia de l'enfant
puur demander des précisione, mais
qu'à i h 06, l'enfant était mart unigré les injections at les soins pui
lui avaient été administrés el pu'à
l'arrivée du S.A.M.I 94, il était done
décédé d'apufa une vingtaine de
minutes.

a...les premiers Jpges ... ont estimé
\_ avec raison que le secnnd passage
était diffamatoire envers la partie
tivile à laquelle il impuierait d'avoir
tardé à alarter le SAM.D. de n'avpir
administré que des soine insufficants,
de les avnir interrompus prématurément puis d'avpir, sans atlendre
l'équipe du S.A.M.U. 94. aigné is
contrat de décès et quitté l'apparlement;

"Le Prolesseur HUGUENARD... ne ppuvalt... sans exeéder fee limites admissibles de la critique, mettre en cause le comportement professionnel du Docteur KRIER aans étre entouré de repseignemente préeis auprès de la familée de l'enfant qui avait 4t témpin de son action et qui fait d'ailleure connaître qu'elle p'avait aueun reproche à lui adresser ;

Considérant que este elrenestance est exclusive et de bonna foi, a PAR CES MOTIFS :

« Confirme le jugement ... en ce ou'il a déclaré Pierre HUGUENARD cohpable ... de diffametion publique envers un particulier...

Condamne Pierre HUGUENARD., s Pour extrait : Me Alain FRENCH. Avocat.

## Avec les 8 BHV,\*mettez vos biens sous bonne garde.



Pour protèger votre maison des visiteurs inopportuns, les 8 BHV ont selectionné différents systemes d'alarme dont l'efficacité n'est plus à démontrer.

Bien entendu, les spécialistes conseils des 8 BHV sont la pour vous aider à choisir. En toute confiance.

Centrales èlectroniques pour la protection peripherique des portes et fenetres par contacts magnétiques. Alarme par sirenes.

Alimentation par batterie avec rechargeur.

1860° Noxalarm P41M 2390F Sonvol TXBS 2700° SAFT BC45\*\*

\*\*En demonstration au BHV Rivoli, Sur documentation dans les autres BHV

Disponible à la vente. Jusqu'à èpuisement des stocks

Dans votre BHV, vous trouverez egalement d'autres systèmes permettant la protection par detecteurs volumètriques (ultra son ou radar), barrage infrarouge, tapis-contact, etc.

Le BHV a sélectionné pour vous des specialistes pour l'installation des différents systèmes d'alarme. Renseignez vous au stand

sécurité-alarme de votre BHV.

Pourêtre sûr de bien choisir.

BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE

· LES 8 BHV : RIVOLI · PARLY 2 · MONTLHERY · GARGES · FLANDRE · BELLE EPINE · ROSNY 2 · CRETEIL ·

#### brûlant, ENCYCLOPÉDIE DE ..... 27.77 A COLUMN . ....... the transfer of and therein. Enfin une information rigoureuse et complèle, d'une port, la connaissance scientifique du 77.74 -- 31 t T monde vivant - la biosphère -, des phénomènes qui s'y développent et des péris qui le mendcent de plus en plus, d'autre port, un cri d'olarme sur nos comporte----ments actuels, et des proposi-tions de mesures indispensables à lo sauvegarde du bonheur de vivre. Lo conclusion de cette 11.4.11 (17.7) double perspective est donnée er René Dumont. Un volume cartonné (15 x 25 cm). 468 pages. collection "Le présent en question" **LAROUSSE** · · ; :;... :=== chez lous les libraires 2 4 465 745 502 ALLEY OF THE LA PARRIET (PUBLICITE)

### LA CHUTE DES CHEVEUX C'EST UN «FAIT»

#### **DEPUIS** LA PLUS HAUTE

ANTIQUITÉ.

ANTIQUITE.

une belle eperature demaure le
symbole même de la vie. Beauté,
jeunesse, lorce, santé, sensualité.
Que de vertus n'y sont-elles par
enfaules pour l'éternité?

C'est encore dans a l'hemispher,
d'une chevelure » que Baudelaire
poursuivait somptueusement est
rêves et ses fantasmes Mais de
beaux eheveux ne sont pas forcément un cadeau des dieux. Le
chute des cheveux c'est un fait
et e'est l'affaire du epécialiste
n'est vari ou settuellement des
traitements bien adaptés peuvent
remédies aux nombreux désordres
de euir chevelu.
Ces traitements sont appliqués
en institut par des spécialistes oui.

ces traitements sont appliques en institut par des spécialistes qui, depuis 20 ana, ont fait du traitement capillaire lenr métier. Ces spécialistes se trouvent dans les instituts capillaires EUROCAP de votre région

4, rue de Castiglione

### L'ESPRIT DE DÉCISION



de non retour a partir duquel les spécialistes d'EUROCAP se rnn t'nbligés de vous diriger vers des confrères pratiquant les implants ou possant des postches. EUROCAP vous conscillers un traftement blan adapté à vos besoins.

Démangesisons, pellituies, che veux gras, secr ou cassants, etc et vous pouvez raisonnablement espérar une réuseits à la mesure de vos désirs.

Pour avoir de plus amples renseignaments, écrives, téléphones ou présentez-vous pour prendre rendez-vous

EURDCAP

HISTITUTS CAPILLAIRES 4, rue de Castiglione Paris (1=) - Tel. 260-38-84







#### DIRECTEUR EXPLOITATION

280,000 F

Afrique de l'Ouest - Une halding internationala à majorité fronçaise, ayant acquis d'impartantes participations dans des sociétés étrangères, spécialiste de l'ingé-niéria da transport et da construction de biens d'équipement routiers leurds, crèe en Afrique de l'Ovest d'expression angleise, une société d'explaitation de transport intégré par containerisation entre l'Europe et l'Afrique. Paur implanter cette société, en liaison evec un réseeu existant, an recherche un Directeur d'Explaitation qui, sous l'eutorilé du Directeur Générol basé en France, sera responsable de la mise en plece compléta da l'infrastructure et da l'explaitation des moyens d'acheminement sur un parcours général de 5,000 kilamètres Jelenné de releis routiers et de bases d'entretien. Il animera la gestian gánérale da la société (effectif: 2.300 dent 100 européens bilingues 12 bases, parc da matérial roulent supérieur à 2.000) sous l'ensembla des aspects humain, technique, administratif el financier. Il assurere également les relations extérieures. Ce poste conviandroit à une personnelité énergique, âgée d'eu moins 35 ans, da farmation supariaure el ayant déjà assumé des responsabilités de direction à haut nivenu. Se conneissance des transparts de taute nature (routiers et marilimes), des transitoires et des problèmes de distribution intégrée est essentielle ainsi qu'une expé-rience du contexta efricain. La protique courante da l'angleis est impérative. La natio-nalité est indifférente. A le rémunération ennuelle, de l'erdre de 280.000 francs mais qui peurra être supérieure si l'expérience du candidat la justifie, s'ajautent les conditians d'engagement habituellement consenlies aux expatriès (logement, vaiture, congés annuels, etc.) einsi qu'un inlàressament aux résultats. Des infermations complèmentaires seront dennées eu cours d'un entretien strictement confidentiel. Ecrire à J.-P. MENASSIER è Paris. Réf. A/2556M

#### DIRECTEUR FINANCIER

180.000 F

Paris - Un groupe industriel fronçais spécielisé dans la construction et le négoce d'engins et de matériels routiers réalisant 80 % de son chiffre d'affeires à l'expartation recherche un Directeur Finencier et Campleble. Basé à Paris, sous l'eutorité du Directeur Général, il eure le responsebilité lotale de la définition et de l'application de la politique financière adaptéa aux ebjectifs d'une seclété dent les opérations de faurnitures d'équipements et de commercialisation s'étendant sur l'Europe, l'Afrique et le Moyon-Orient. En lielson avec les unités décentralisées eutenemes et dens un esprit da consell, il euro pour missien d'ergentser, de mettre en place et d'enimer les systèmes financiers et les procédures complebles destinés à contrôler le niveau de rentebilité des activités. Ce paste ne peut convenir qu'à un candidat agé d'eu meins 35 ens, de fermetien supérieure (type ESC + DECS), ayant déjà acquis une expérience confirmée, notemment dans les finencements spéciaux à l'exportation, dans un poste d'Elai-Majer de société internationale eu dans un cobinet de révision comptable. La protique de l'engleis est impérative. De fréquents daplecements à durée limitée sont à prévoir. La rémunération ennuelle, de l'ardre de 180.000 francs, sere fencien de l'expérience et de le personnalité du condidet. Ecrire à J.-P. MENASSIER à Peris. Réf. A/2558M

### DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

180,000 F

Constructions métalliques et mécaniques - Sept entreprises du nord-Est de la France (1.000 saleriés) dans les activités sons très lièes à l'Industrie sidérurgique (fanderies, chaudronnerie, méconique générale, constructions métalliques, mentege-levage...) viennent de constituer un GIE dens le but de diversifier leur clientèle et d'eccroître leur rayon d'action sur le France et l'étranger. Ce GIE recherche un cadre de haut niveau capable d'assurer ce dévelappement commercial en négociant des affeires sur de neuveaux marchés. Ce poste conviendrait à un technicien, ingénieur diplôme, âgé d'au moins 40 ans, justifiant de réelles réussiles commerciales dens le négociation d'importants contrats industriels (expérience en ingéaiérie appréciée). Une bonne pratique de l'angleis at de l'allemand est nècessaire. La ramunération annuelle, de l'ordre de 180.000 francs, sera liée à l'expérience acquise: La lecolisetien du poste est envisogae dans une ville da l'Est de la France. Ecrire à J. MOUNIER à Paris.

### DIRECTEUR DE FILIALE

France

Un groupa industriel suisse de teille mayenne et à vocation européenne, febriquent et commercialisant avec succès des machines spécieles destinées eux secteurs de le photographie et de l'imprimerie rechercha, dens le cadre de son expansian, te Directeur de so filiale fronçeise dont les venies sant en déveleppement constent. Relevant de la Direction Générola du groupa, ce nouveau Directour sero enlièrement responseble de le pénétration et da le rentabilité du marché fronçais. Ce poste convient en prierité à un hemme de merketing da forte envergure, possédant una farmatien supérieure commerciela et pauvent justifier d'una expérience de merketing et d'animetion d'une ferce de vente eu sein d'une société à vocation industrielle. Une excellente connelssance des méthodes modernes de management et une bonna sensibilisation eux aspects techniques des problèmes sont exigées. Outre l'habitude des nègectotians à teus les niveaux, il devra êire copeble de diriger et de dynemiser une équipe composée principelement de vendaurs et da techniciens. Une bonne conneissance de l'englais et de l'allemend est sauheileble. Le solaire annuel de départ sera étroilement ité à la valeur du candidat retenu. Son efficacité et sa réussile dans ce posta seront, paut le groupe, les fecteurs de son évolutien future. Ecrire à P.A. Management Consultants AG - Kreuzstrasse 26-8008 Zurich. 

### RESPONSABLE LABORATOIRE

110.000 F

Industrie alimentaire — Un groupe frençais spécialisé dans le fabrication da produits destinés eux industries alimentaires, rechercha un responsable paur son laberatoire da chimie-blochimie. Sous l'eutorité du Directeur Technique, il sero charge des contrôles-qualité, des études et mises au point de produits nouveaux, de l'edeptation des produits ecluels, et appartere son cancours aux services da productian pour eméliarar les randaments et la qualité. Ce poste conviendrait à un candidal de 30 ans au meins, ingénieur (chimia, agro, ENSIA au équivalent) ayani d'excellentes connais-sances an chimie minérola, arganiqua et blochimie. It euro acquis une expérienca de l'industria da la fermentation at de bonnes connaissances en chimia alime un poste de productien, au on labaratoire de recherche ou da contrôle. La lecture da l'englais est indisponsabla, celia de fallement seralt appréciée. La rémunération l'englais est inaispansable, cella de l'auteneura servir approvent de 110.000 francs, mais pourrait être supérieure si le candidat la justifiait. Le poste est à peurvoir en région perisienne. Ecrire à G. MASSON à Paris.

#### RESPONSABLE ÉTUDES ET DÉVELOPPEMENT 90,000 F

Connecteurs multicontacts - Une société frençaise, connaissant depuis une dizaina d'années une expensien farte el régulière dans les connecteurs paur l'électronique, recherche un responsable « Eludes et Développement » pour son sièga situé en région porisienne. Rendant compta à la direction des études et du développement. il auro pour missian d'animer un bureau d'études, at de coordenner les efferts de tous les services de la société impliqués dans l'activilé « connecteurs multiconiects » : au siège social, les services markeling et commerciel, en proyince, les services d'autiliaga, de methades, de fabrication al de contrôle. Ca poste qui comporte des responsabilités impartentes, intèresse un hamme d'au mains 30 ans, ingénieur mécaniclen de fermation ou bon autodidacte, ayant una compétence certains dans le damaine des connecteurs multicontacts, grâce è une expérience ecquise au niveau d'un bureau d'études, d'un service des méthedes, au mêma d'une unité de fabrication. La rémunération annuella de départ sere de l'erdre de 90.000 francs, meis pourrait aller eu delà de ce chiffre pour un candidat la justifiant. Ecrire à G. MASSON à Parts. Réf. A/25S9M

ent ne sera transmis sans l'accord préalable des candidats. Adresser C.V. en rappelant la référence à :

PA CONSEILLER DE DIRECTION S.A.

8, rue Bellini, 75782 Paris - Cedex 16 - Tél. 727-35-79 9, rue Jacques-Moyron, 69806 Lyon - Tél. (78) 52-90-63 19, Résidence Flandre, 59170 Croix - Tét. (20) 72-52-25

m - Barcelone - Bruxetles - Copeahague - Frankfort - Londres - Madrid - Milan - New York - Stockholm - Zurich

### JUSTICE

### LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE QUOTIDIENNE

### Contre le «meilleur des mondes», pour un monde meilleur

Qu'est-ee que la justice quotidienne? Comment évalue-t-elle aujourd'hal et quelle autre direction cette évolution pourrait elle prendre? Pres de trois cents personnes, rassembiées à Paris samedi 14 et dimanche 15 mai sur l'initiative du Syndicat de la magistrature. ant débattu au ceurs d'états généraux de la justice quatidienne. Semblables réunions avaient déjà eu lieu à

Marseille, Lille, Lyon, et dans d'autres vitles

Justice quetidienne? Anne est prise à la sortle d'un magasin à grande surface avec cinq petits pains su chocolat qu'elle n'a pas payès. a J'ai commis ce geste. déclare-t-elle lors de son andition en 1973, car nous ne sommes pas aisès. Je ne travaille pas, mon mari e un saleire mensuet de 1 100 francs, naus arons trois enfants en bas age, dent l'aine a cinq ans. Nous payons un loyer de 250 francs par mais, et ecinelle-ment nous avons un eredit de 300 francs par mois pour des meu-bles. » N'importe, la machine judiciaire se met en marche. Montant du larcin : 5 francs. La seule citation à comparaître devant le tri-bunal correctionnel entraîne des frais trois fois supérieurs...

Justice quotidienne? Les loca distins de grands ensembles H.M. ou les accédants à la propriété de maisons neuves individuelles prennent conscience de malfaçons qui lèsent leurs intérêts et, le plus souvent, eempromettent leur santé et eelle de leur famille. Comment faire pour ébranler la machine judiciaire quand ils en oht l'idée

A l'inverse, deviennent - ils de mauvais payeurs en raison de difmauvais payeurs en raison de difficultés matérielles et temporaires
provoquées par-la maiadie ou le
chôinage? Aussitôt, c'est l'avalanche de papiers de justice ou
pris comme tels: l'intervention
s nu vent ubuesque, inefficace et
traumatisante de l'buissier, l'expulsion et la saisie mobilière, ou
encore la saisie-arrêt sur salaire.
Institut quotidienne? Maiheur à Justice quotidienne? Malheur à Justice quotidienne? Maineur a ceux — des pauvres et des ignorants, toujours, la logique do procédé l'exige — qui succombent au charme des innombrables démarcheurs qui proposent, sans trap d'explications, les prestiges de la consommation ou du gadget payables menuellement; a Contenter bles mensuellement : « Contenter-rous de signer la, nous nous occuperons du reste a On encore qui sacrifient à l'urgence, réelle ou, imaginaire, de biens de consom-mation a ssartis de contrats de crèdit qui se révéient, quand rien ne va plus, source de extastrophes. ainsi zei se trouve nans l'impos-sibilité de payer les 7000 francs de vin en bouteilles dant on le submerge tout à coup alors qu'il avait cru acheter un tonneiet de avait eri attetet in totalete de vingt-cinq litres. Ainsi se tronve réduit, comme peau de chagrin, parfois pendant des mois, le salaire de celui qui cesse de pouvoir payer

C'est de cela qu'est faite, ou ris-que d'être faite, soulignerent de que d'etre faite, somignerent de nembreux témoignages de mili-tants présents, la vie de chaque jour de bon nembre d'onvriens actifs et de leur famille, pour ne rien dire des chômeurs, encore plus exposés et encore plus désar-més face aux mêmes risques.

### Procédures parallèles

Quelle idée se font de la jus-tice les justiciables que produit par dizaines de milliers cette réalité quotidienne ? L'institu-tion effrale « Nous avons l'impression d'être écrusés », dire un militant duvrier. Le langage hermétique, le décorum (vête-ments, estrade), la condescen-dance de nembreux magistrats. dance de nembreux magistrats, tout concourt à denner cette impressien décrasement qui s'ajoute à fa hante irrépressible d'aller en justics », que l'an y soit trainé ou que fon y même quelqu'un d'autre. Inabordable, coulteux pariois guère mieux disposé. l'intermédiaire « ebligé » que représente l'avocat accroft souvent sansiblement ce malaise. Il est vrai qu'aucune gleire du barreau ne s'est jamais établie sur des problèmes d'inflitration d'eau, de chargea indues ou de moteurs de machines à laver. Une scule certitude habite jes utiund seule certitude habite les utilisateurs de cette justice aux arcanes incompréhensibles : « Ce cana mit de le justine, c'est ce qu'en sait de le justine, c'est ce qu'en nous représentait à l'école : une balance. Ce que nous voyens, c'est que le fiéeu de le balance penche toujours du même côté. » Cette justice insalsissable et Inti-Cette justice insaisissable et Intimidante vaut ce qu'elle vaut Mais
les Etats généraex parvinreet à
cette conclusion paradoxale que,
de plus en plus sonvent elle est
dessaisle au bénéfice de mècanismes nouveaux sorte de double
privé de l'institution, eu hien réseau administratif complexe d'assistance on de concillation dent
l'avantage d'éviter le juge n'est
peut-être pas aussi évident qu'il
y paraît d'abord.

Les grands magasins offrent

Les grands magasins offrent l'image d'un système parallèle très complexe : ils ont souvent leur salle de police et leurs gardiens de l'erdre, leurs nerfs de bœuf aussi, comme le souligna un intervenant. Ils ent leur propre code. avec tarification précise des infractions, leurs fichiers, leurs casiers judiciaires. Ainsi, des conflits qu'aurait autrefois réglés le système judiciaire le sont maintenant ailleurs. Les libertés Individuelles oot-elles beaucoup à gagner à cette mainmise de puissances économiques sur leur espace territorial et financier?

de moindre importance, avec la participation de plusieurs associations syndicales et de consommateurs (1). Elles trouvent leur origine dans cette constatation: tout ce que la France compte de mai-lotis subit, qu'il s'agisse de la consommation, du logement ou de la petite délinquance, une justice qui les écrase et nu'ils ne comprennent pas, et qui glisse parfols ters des formes parallèles ou administratives contestables

Soit encore l'exemple du pro-cessus d'achat à crédit. L'ache-teur à erédit commence par fournir sur tui-même, son emplei, ses revenus des informations très détaillées à une puissance éco-nomique. Il int denne une possi-billé de prétérements bancaires automatiques qui, dans une situaautomatiques qui cans une struc-tion difficile, pourra devenir une arme contre le consommateur. Qui dit achat à erédit dit aussi soumission à des sociétés de sournission à des sociétés de reconvrement qui peuvent facitement obtenir des titres exécutaires sans procédure cantradictoire (injonctions à payert, ou par des existes dittes «amilables», des prélèvements sur tes salaires sensiblement supérieurs à la quotité légale on encore des saistes mebilières afficieuses. Ces sociétés disposent aussi d'un cortège de movers de pression pour abtenir moyens de pression pour abtenir des renseignements sur leurs elients-vietimes

#### Les difficultés des locataires

La variante administrative est feurnie par le développement des institutions qui prennent en charge le locataire en difficulté. La tutelle aux prestations fami-liales est souvent utilisée comme llales est souvent utilisée comme fonds de garantie des paiements de layer fle afonde du 13 mai). Les commissions sociales destinées à prévenir les problèmes des locataires d'H.L.M. fent plus entendre le point de vue des offices et de l'administration que celui des intéresses. Ici, c'est le développement d'une sorte de « contrainte blanche » sous forme d'un assistanat multiforme et d'un assistanat multiforme et généralisé qui emprisonne en quelque sorte le locataire géné.

Les participants aux états généraux se montrèrent plus divisés sur les moyens de combattre cette situation. Les éléments de réponse les plus conerets furent ceux que fournirent les représentants de la Confédération syndicale du cadre de vie (C.S.C.V.), de diverses régions, ou ceux des locataires d'ensembles immédifiers de la région parisienne. A La Cour-neuve, dans un ensemble de qua-tre mille logements H.I.M., plu-sieurs centaines de locataires se sont mobilisés pour abtenir des informations précises et la justification des charges de plus en plus laurdes qui grévent les loyers ; pour s'epposer aux saisles qui atteignent les plus demunis et pour abtenir la réfection d'un patrimaine immobilier qui viellit vite. A Roubaix, des lacataires s'apposent en masse aux interven-tions des huissiers et les rendent impossibles. A Saint-Nazaire, des consommateurs ont surmonté l'ebstacle de la « justice à péage » et gagné en première instance, en appet et en cassation te procès

qu'ils avaient intenté à une so-ciété commerciale.

Surmontant leur sentiment de eulpablité et de honle, des pa-rents d'écoliers accusés de vol dans un magasin à grande sur-face de Grenoble, groupés au sein de la Confédération syndicale des families (C.S.F.), unt décidé de prendre le taureau par les cornes. Ils ont reneantre le directeur du grand magasin, porteurs de re-vendications précises: une info-mation rapide et préniable à toute autre action en cas de vol commis mation rapide et préalable à toute autre action en ras de vol commis par des enfants : ja destruction des lichiers établis par ce ma-gasin : la protection par des vitres des rayons volontairement « tentateurs » : enfin des deman-des explications sur les relations qu'entretiennent la direction de ces grands magasins, le parquet et la police.

et la ponce.

Quant au rôle des mag strats
il donna lleu à des échanges
confes. Certes, le cerps est, dans
son ensemble, conservateur, Mais
la distinction entre « bons » et a maovals » magistrats, suggérée par certains, serait absurde et dangereuse, estime le Syndicat de la magistrature. De même, la disparillon des Juges ressortit pour le moment à l'utopie. Plutôt que de culliver les fleurs de la maqvaise conscience, ou de la rhéto-rique du bon Samaritain, cette organisation préfère continuer une action fondée sur la réflexion avec les organisations intressées. Les membres du Syndicat ne sont pas près de succomber aux sirènes du spontaneisme ou des jurisprudences de rupture.

stripprindences de rupture.

Si les magistrats se soucient d'éviter « la mystification et la munipulation » dont les accusaient ceux pour qui on o'en appelle jamais assez fort au peuple, ils se disent résolus à développer leur action, qu'ils ne reulent nes mener isplés des reulent pas mener isotés des principaux interessés, contre le c melleur des mondes », déjà réalisé, dont l'existence rendait nécessaire à leurs yeux la réunion de ces états généraux. La justi-fication et l'unité aussi de ces assises reposalent sur un refus. tion généralisée, putrancière et multiforme, imposée aux plus falbles par un système qui non content d'exploiter par le travail, rabaisserait dans tous les aotres aspects de letr vle ses victimes à un rang pas terrible encore : celui de consommateurs fores « gérés » et impuissants à mai-

### MICHEL KAJMAN.

(1) Il s'agit de la Confédération syndicale du cadre de vie (C.S.C.V.), de la Confédération syndicale des families (C.S.F.), de la Confédération nationale du logement (C.N.L.), du Syndicat des avocats de Prance (SAF) et de l'Union rédérale des consommateurs (U.P.C.). La C.G.T. et la C.P.D.T. avaient accordé leur soutien à cette initiative.

Les conclusions du congrès de l'Association nationale des avocats

### Le système actuel de l'aide judiciaire n'est pas acceptable

L'Association nationale des evocats, au terme du congrès réuni à Mulhause du jeudi 12 au samedi 14 mai (le Mande des 14 et 15-16 mai), a publié le communique final sulvant résucommunique final sulvant résumant l'ensemble des débats :
« L'accès à la justice, estime
l'ANA: c'est d'abord l'accès au
droit. Il suppose une lermation
et un accueil. Le congrès a
donc considéré qu'il importait
que soit donnée au citoyen une
formation juridique élémentaire.

a Accueillir, c'est informer et
conseiller. Il n'est pas possible
sans risque d'altèrer gravement
l'image de marque de la justice
que les magistrais s'instituent les
conseils de personnes qu'ils peuvent ensuite être emenés à juger.
Les avocats revendiquent per Les avocais revendiquent per conséquent la mission d'accueil el d'infermation qui doit être

> L'accès à la justice. c'est encore l'accès aux tribunaux. A cet égard, le système actuel d'aide judiciaire n'est pas accep-table. Il impose aux justiciables des tracasseries administratives inuflies et aux avocats une charge financière insupporta-ble. Il faut donc une réforme profonde ct il feut aussi que la collectivité a c c e p t e d'assumer bequeoup mieux qu'elle ne le fait l'accès à la justice pour les éco-namiquement faibles. Il faut enfin que ceux qui n'en ont pas les moyens puissent être défendus devant les furdictions pénales, ce que l'accès perfections de l'aide devant les furiauctions penales, ce qui implique l'extension de l'aide indiciaire nu domeine penal, » « Qu'il s'agisse de l'accueil au des tribunaux, remarque encore l'ANA, l'accès à la justice, c'est d'abord l'accès à l'appoat. Le congrès a pris acte avec satisfac-tion de la publication d'un barème

indicatsi en matière de rédaction d'actes, premier pas dans l'effort de ctarification qui s'impose paur le public soit en mesure de connaître le coût de l'intervention d'un evocat. L'élaboration de noran erocal. L'elnovarion de mo-mes dans le domaine des procès apparaît à le feis indispensable et commère, en fonction notam-ment des incidents imprévisibles que comporte toute procédura-Dans le même temps, il importe que les justiciables et les pou-toirs publics prennent conscience du coût de fonctionnement d'un cabinet d'avocat aggravé par une riscalité diseriminatoire contre laquelle le congrès s'est à nouveau élevé avec force.

● Amendes pour les mattants du Larrae. — MM Maurice Loi-rette, Jean-Louis Cambialre, le docteur Christian Sholtes et les abbés Robert Marzeran et Claude appes kovert Marzeran et Ciaude Viguier. vicaires à Millau, qui avalent, avec huit autres oppo-sants à l'extension du camp mil-taire du Larsac, renvoyé d'un commun accord feurs livrets mili-taires le 8 juillet 1976, ont été condervate le 13 mai à 500 centes condamnés, le 13 mai, à 500 francs d'amende par le tribunal de grande Instance de Millau Les huit autres opposants comparai-tront devant le tribunal de grande

• Un engin de fabrication artisanale a explosé dans la nuit du jeudi 12 ao vendredi 13 mais vers 3 heures du matin, devant-l'entrée du tribunal de commerce de Toulouse, situé au centre de de Toulouse, situé au centre de la ville, place de la Bourse. Le portail et une grande porte inté-rieure ont été arrachés par le souffie de la défiseration. L'attentat o'a pas été revendiqué.

te india

bilan social oulil de bonn







THAUN DE LA RESTICE QUOTIDIENNE des mondes . pour un monde meile id and la panick

April 1995

و دريو م<mark>مغد</mark> د او و در



# DELECONOMIE

Un entretien avec M. Claude Pierre-Brossolette, président du Crédit lyonnais

### La stratégie de la rigueur reste indispensable

Les méthodes « orthodoxes » suivies par le Crédit lyonnois depuis près de trois ons pour redresser une situation finoncière compromise pendont les onnées d'expansion onténeure sant ossez coractéristiques des formes que prend désarmois lo gestion des entreprises, qu'elles recent soient bancaires, industrielles ou commerciales. L'œuvre de redressement entreprise après les pertes essuyées pendant l'exercice 1974 sement entreprise opies in la la sement entreprise opies in la sement entreprise opies Brossolette devenu en ooût dernier président du grand établissement finoncier du boulevard des Italiens, oprès avoir quitté les fonctions de secrétaire général de l'Elysée.

> « Permettez-nous d'abord, monsieur le président, de revenir sur la situa-tion du Crédit lyonnais. L'amétio-ration des résultats amorcée des 1975 sous votre prédècesseur, Jacques Chaine, s'est poursuivie en 1975. Pourriez - vous nous indiquer sur quels points particuliers vous comptez jaire porter votre effort pour continues l'œuvre de redressement?

La poursuite du redressement du Crédit lyonnais est certaine, comme le Crédit lyonnais est certaine, comme le montre l'augmentation de 80 % des bénéfices en 1976, mais nous devons encore améliorer nos résultats. Le taux de rentabilité de l'établissement par rapport à ses activités (volume des crédite par exemple) n'est pas satisfaisant si on le compare à celui des harques allemendes angletes on amélieses con em compare de compare des parques allemendes angletes con em compare des compares des con em compares des compares des compares des compares des compares des compares de compares des compares des compares de compares des compares de compares banques allemandes, anglaises on amé-ricaines. Même au sain des banques françaises, dont la rentabilité est moins bonne que celle de leurs concurrentes étrangères, le Crédit lyonnais dott faire . des progrès sur ce point

\* C'est une incitation puissante à la poursuite de nos efforts. A cet égard,
comme pour toute entreprise qui veut
méliorer ses résultats, deux stratégies
deux fraire croître fortement le chiffre d'af-

Le tiers des bénéfices à l'étranger

» D'où une gettion très vigilante.

"TAinst, les progres de productivité que lement été réalisé sur les frais généraux courants, comme la publicité, les configuent utilisation de notre appareil de voyages, les colloques, les voitures. Tout ermelleure utilisation de notre appareil de redéployer nos moyens et non à les accroftre. Nous continuons, certes, à recruter, mais dar's une optique de statella la la course des diz dernières la grande expansion des diz dernières années, au cours de laquelle le nombre de personnes travaillant au Crédit lyonnais a

faires en espérant que les frais géné-raux augmenterent moins rapidement, c'est la politique dite de la fuite en avant; ou hien améliorer la relation entre les dépenses et les recettes en agissant principalement sur les frais

solution qui a été retenue, et ceci pour

s Tout d'abord, une grande banque comme la nôtre ne peut augmenter sa part de marché que lentement, surfout en période d'encadrement du crédit qui limite strictement la croissance de ses ilmite strictement la croissance de ses activités. Ensuite, la conjoncture générale ne s'y prête guère. Enfin, une concurrence sévère sur les ressources nous est faite par des réseaux à statut spécial qui bénéficient de divers avantages, notamment fiscaux, tels que le Crédit agricole, le Crédit mutuel et les Calsses d'énarence. Caisses d'épargne.

» Cette concurrence se trouve même

aggravée par l'encadrement du crédit, qui conduit le Crédit lyonnais à pri-vilégier les entreprises et l'exportation et à restreindre très fortement ses prêts aux particuliers, opérations que les réseaux à statut spécial continuent à effectuer largement puisque c'est leur activité traditionnelle.

credit. Ma voyages, les colloques, les volthres... Tout ceci a permis de ramener, pour la métropole, de 23,90 % à 11,60 % la progression des frais généraux en 1976, dont 14,8 % pour les rémunérations et charges sociales et 6,10 % seulement pour les antres frais de fonctionnement. Cela ne uous a pas empêchés, an contraire, de développer l'aspect international de

notre activité, que ce soit le finance-ment des exportations ou notre résean à l'étranger, qui assure environ le tiers de nos bénéfices. Nous nous employons également à serrer le coût de nos ressources et à en accroltre le volume en 9 mettant même un certain acharnement Quant à la qualité des risques, elle est devenue, pour le Crédit lyonnais, comme pour les autres ban-ques, un souel majeur. Par les temps qui courent, la banque est un métier où il

— Dans quelle mesure lo politique d'encadrement du crédit menée actuellement par le gouvernement interjère-t-elle avec la gestion d'une grande bonque nationalisée comme la nôtre?

- Dans les circonstances actuelles, le recours à la technique de l'encadrement recours à la technique de l'encadrement du crédit est certainement justifié pour contenir la croissance de la masse monétaire. Si l'on n'utilisait pas ce moyen, il faudrait, pour obtenir le même résultat, faire jouer à plein les mécanismes du marché, ce qui aboutirait à porter le taux d'intérêt à un uivean très élevé (probablement supérieur à 20 %). Cela pourrait se foire techniquement, mais serait politiquement et économi-quement insupportable.

s Cela dit, l'encadrement du crédit est une technique qui, il faut blen le reconnaître, perturbe considérablement la ges-tion de s. établissements bancaires qu'elle contraint à feire à peu près le qu'elle contraint à feire à peu près le contraire de ce qui est leur vocation. Que doit faire l'e exploitant à d'une agence du Crédit lyonnais comme de tout autre établissement? Trouver des clients et leur rendre des services. Or l'encadrement du crédit l'amène très souvent à supplier ces mêmes clients de ne pas utiliser la totalité des crédits qui leur ont été accordés, de les rembourser au plus vite. Même an y vetilant de très près, il est impossible de viser juste. Cela tient à la nature de notre activité. Nous savons, par exemple, que les entreprises ont l'habitude de ne tirer que mous leur avons consents. Supposons qu'elles portent le taux d'utilisation à 85 % ou 90 %. Nous nous trouverions alors brusquement en dépassement par rapport eux limites de l'encadrement du rapport eux limites de l'encadrement du à non efforts n'avons pas été en infraction depuis 1974. » Blen entendu, ces difficultés sont

vécues par nos clients et quelquefois plus dramatiquement que par nous. C'est d'ailleurs ainsi que l'encadrement du crédit fait sentir ses ellets sur l'économie. Faute d'obtenir tous les crédits qu'elles demandent, les entreprises limi-

tent leurs etocks, réduisent leurs pro-gramme o d'investissements, n'embau-chent plus ou embanchent moins, etc C'est ce processus qui atténue les ten-sions sur les diffèrects marebés et, en réduisant la demande intérieure, rétablit rédulsant la demande intérieure, rétablit l'équilibre du commerce extérieur, comme on le constate actuellement. Dans le système économique dens lequel nous vivons, les phases d'assainissement sont pénibles, mais sans doute nécessaires. Après, arrive le moment de la reprise délicieuse...

L'équilibre de la balance exte-- L'équilibre de la balance exte-rieure de la France est assuré grâce cux emprunis qu'un certain nombre d'entreprises, qui appartiennent, en général, au secteur public, contrac-tent sur le marché international des capitoux. L'usage veut que ces em-prunits soient placés par un consor-tium bancaire. Quel rôle toue le Cré-dit lyonnais dans cette importante activité?

Le Crédit Ivonnais est très actif, dans ce domaine, comme en témoigne les importants emprunts qu'il a contribué à placer sur le marché international, notamment pour le compte d'entre-prises nationalisées qui sout see cilents. Nous agissons souvent comme chef de file, ainsi que nous venons de le faire pour un emprunt de 600 millions de dollars pour l'Electricité de France où uous dirigeons un syndicat de solvante-cinq hanques internationales. Autre exemple, à la fin de 1976, nous avons dirigé l'émission de 100 millions de dollars du Crédit national. Nous sommes aussi fréquemment, en qualité de cochef de file, appelés à participer à la direction d'emappelés à participer à la direction d'em-prunts importants (Compagnie nationale du Rhône, Ports autonomes, Ban-que française du commerce extérieur,

» En résume, donc, le Crédit lyonnais s'efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour placer au mieux les émis-sions d'importants emprunteurs fran-tais sur le marché international des capitaux. En revanche, nous avons une attitude plus réservée dans le domaine des prêts bançaires à taux variable en devises, et cela parce que nous devons nous-mêmes emprunter les res correspondantes sur un marché inter-national où il n'existe pas l'équivalent d'une banque centrale jouant, en cas de besoin, le rôle de prêteur de dernier ressort

> Propos recueillis por PAUL FABR\* # FRANÇOIS RENARD. (Live la suite page 36.)

### Equilibre en vue

IEN qu'il soit imprudent de faira des prévisions é partir d'une tendence décapée sur quelques mols seulement, on pour, sans free s'avancer, estimer que M. Reymond Berre e déjà presque gogné son pari sur la balence commerciale Les résultais du mois d'evril confirment l'amé-tioration progressive constalée depuis décembre. Après correction des veriations saisonnières, le taux de couver-ture ressort à 98.5 %. Sur la base des données brutes, que nous nous obstinons à considérer, tous compte lett. comme plus significatives dans ce do-meine comme dane d'eutres. Il approche de 97 %, ce qui est très honorable et se compare feverablement evec le teux correspondont de mars, voisin de 93 % Cependant équilibrer les échanges commerciaux n'est pas encoro suffisant. C'est la suppression du déficil de le belance dee paiemente courants qu'il faudrait visor.

Le déficit du mois dornier est fe olus teible qu'on all enregistre dopule septembre 1975, c'est-à-dire depuis te lencement du - plan de eoutien - de l'économie de MM. Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, dont l'effet a été de laire repartir de plus betle l'infletion et d'obligor, quolques mois plus lerd, le gouvernement à retirei niteusement le franc du - seroant européen, eans pour eutant empêcher l'eugmentation du chômage (on peut toulours argumenter qu'il sereit encore olus élevé al des mesures de reience n'avalent pas été prises elors, mols, globalement, cole n'est pas sûr ...)

Le pramier objectif du - pien Berrs mie an application le 22 septembra dernier étail de Irelner le progression de la demande globale à trevers le siebilisation du pouvoir d'echat des saleriés ment du crédit obligeant les entreorises è raluser des heusses de salaires trop importentos, é différer cartaines déetteint, il devoit e'ensuivre une diminution de l'incitation à importer el elmultanément une recherche plus ective par lee entreprises des débouchés extérieurs pour compenser le (relative) siegnation du marché inté-

Sur l'efficacité de le recette, il n'ourail dù y evoir eucun doule. Uno exoérience constante montre qu'il n'y e pas dens une première phese, d'eutres moyens de réteblir l'équilibre de le tagne est en train, elle eussi, de radresser le situation dans ce domeine, par des mesures qui relèvant de la même méthode éprouvée. Le - pari - de M Berre ne porteit pas sur le résultat à ettendre de le collique proposée li portail sur le question de savoir s'il parviendrail à laire edmettre par le population la - pause - qu'il proposait dans la progression du niveau de vie

tration per les faits, il est probeble qu'on continuera é contondre deux problèmea distincts, celui do l'obtention de l'équilibre extérious et celui de le silmulation de certaines exportations, ou eu contraire de le réduction des impor-On croit souvent pouvoir résoudre le oremier en accordant des subventions eux exporteteurs ou en conlingeniant les echats é l'élranger Ce telsant, on peut eider tel ou tel secteur de l'écoon ne contribue en rien è ajustor le volume des importations à celui des exportations, ajustement qui dépend du rélebilissement de ce qu'il est convenu d'appeier les prande éculibres L'illusion qu'il peut en être eutremont se manifeste dans le tecon qu'ont encore les Britanniques de présenter leur belence commerciale ils distinguent entra les échenges - Importations de pétrole incluses - et les échanges - non pétrollers -. Etrange façon de compter Les statieticiene trançale pourralent tout autant tsoler de le betance commerciele les echets de celé et de caceo, dont on dit qu'ile coûteront cette année 6 ou 7 militards de france supplémentaires. eolt autant que les elfets de le séche-

ENTREPRISES

### Le «bilan social»: nouvelle obligation ou outil de bonne gestion?

L'Assemblée notionole o odopté le projet de loi obligeont les entreprises de plus de sept cent cinquonte saloriés ò dresser un cinquonte saloriés ò dresser un dit être soumis ou Sénat avant d'être a dopt é définitivement, continue à susciter des réserves tont du côté patronol que syndical. Les rares expériences en cour s montrent que ce document à cour s montrent que ce document retraçont les informations déjà fournies aux comités détablissement. Mass dans certains cas les sont plus completa, notations estégorie par catégorie et que es sugmentations modulées des rémunérations révelent très entrement que certains salariés ont require par plus important la diffusion de certains en des publicals de comment à cour la personnel crée un choc. suscite des omparaisons et des discussions.

Méme si le bilan social se limite à discussions de concertation et, dans certains cas, les des concertations de comments de comment que le bilan social ser intéritablement diffusé à l'extendent que certains salariés ont require province des réments adoute le plus important la diffusion de certes est surce sas le comment de de coractère social de l'entreprise (emploi, saloires, occidents du travail, etc.)' peut contribuer à améliorer lo gestion.

Charge nouvelle qui genera un peu plus les entreprise, alors qu'elles ont d'autres chats à fouetter? Les rares experiences eu cours sur le bilan social montrent que cette nouvelle obligation peut être, si elle est bien comprise et bien utilisée, un instrument nécessaire mais non suffisant d'une gestiou sociale adaptée aux besoins du capital et du travail.

Quelques dizaines d'entreprises appliqueut déjà la formule du bilan social ou se préparent à l'appliquer dès cette année sans attendre le vote définitif de la loi.

la loi

Depuis 1975, Roussei-Uclaf s'est engage dans la vole de l'information sociale :

timidement d'abord en diffusant aux settonnaires deux à quatre pages plus largement en 1976, en remettant à ses onze mille salariés un texte un pen plus copieux sur les principales statistiques relatives à la vie sociale de l'entreprise Prochainement, Roussel-Uclaf envisage d'alter plus ioin en publiant un véritable blian détaillé de soixante-

Même si te bilan social se limite à la seule diffusion de renseignements précis, il s'agit d'un progrès important, remarque M. Gantier, directeur d'une autre entreprise, la Société des vins de

remarque M Gantier, directeur d'une sture entreprise, la Société des vins de France

Dans l'un de ses établissements (quatre cents salariés) à Châteanneur-lee-Martigues, la direction publis depuis la fin de 1874 un bilan social : un document chiffré de cinquante-pages qui con seulement dresse une photographie de l'emploi. des salaires, des accidents, mais fait état aussi de l'évolution de ces données depuis plusieurs années et n'hésite pas a donner le salaire du patron !

Résultat ? « il est certain qu' la publication de ces document à suscité des discussions plus importantes qu'avont, notamment avec les syndicais (C.G.T., mais quand nous devous prendre des décisions importantes, nous engageons le début avec des chiffres qui ne sont pas contestables. » Evidemment, reconnsil le directur, a les syndicais utilizant les rensequements pour mieux étofjer leurs tracis muis ûs ne peuvent pas jaire battre le tambour sur n'emporte quoi. En tout cus les syndicais, en dépit de leurs réserves officials, en dépit de leurs réserves officials en depit de leurs réserves officials en depit de leurs réserves officials et cette année un blum social est déjé complètée par des discussions avec les discussions avec les conseller en gestion, risque d'aboutir à une querelle suit et des lais peut-li être doument de puis l'arctier les temps d'un mais que contentent les termes d'un député ?

Alnsi conque le blian social peut-li étre la façade de l'entreprise, pour reprendre les termes d'un député ?

De nombreux observateurs ou d'internet les termes d'un deputé a d'entreprise penseut que l'évenir de d'entreprise penseut que l'éve Ainsi conçu le bilan social peut-il être présenté comme une nouvelle astuce servant à redorer la façade de l'entreprise, pour reprendre les termes d'un député? De nombreux observateurs ou dirigeants d'entreprise penseut que l'avenir du bilan social n'est pas aussi sombre. Bans doute admettent-ils, comme M. de Backer, un conseiller du cabinet de gestiou Krief, le déclare, que cette formule « na sera qu'un gadget parmi d'autres » si les entreprises se contentent de publier un document de plus sans lui donner de suite ou cédent à la tentation boulimique de diffuser des centaines de chiffres et

s'accompagne d'une négociation evec les syndicais et de discussions avec les sala-riés au niveau de l'atelier ou du bureau. Derrière les réserves ou critiques iro-niques des syndicais, derrière les oppo-sitions d'un patronat qui parle seulement de charges bureaucratiques nouvelles, se cache en fett le peur pui le refus cache en fait le peur ou le refus d'amorcer une réforme fondamentale qui obligerait les organisations syndi-cales et patronales à partager le pouvoir avec la base.

JEAN-PIERRE DUMONT.



### Les échanges de la France avec ses principaux fournisseurs de pétrole

La France n'a - t - elle pas trap misé sur l'Iran et l'Arabie Sacudite, devenus, depuis 1974, ses principaux fournisseurs de pétrole ?

ES échanges avec l'Iran, et plus spécialement nos exportations, vont prendre, dès cette année, une dimension nouvelle s, déclarait, le 6 mai 1977, M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'équipement et de l'aména-gement du territoire, de retour de Téhèran. Des propos qui en rappellent

M. Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre de l'économie et des finances, est le premier à évoquer, en février 1974, les fameuses commandes iranlennes. A l'issue d'une réunion avec son homologue du gonvernement de Téhéran, il annonce un « changement de vitesse annonce un « changement de vitesse dans les relations entre la France et l'Iran ». Dix mois plus tard, à l'occasion de la visite da chah en France. M. Jean-Pierre Fourcade, qui vient d'être nommé ministre de l'économie et des finances, évoque « les projets arrêtés, qui représentent des sommes fabuleuses pour l'industrie française ». Six mois passent, et c'est au tour de M. Chirac, en visite à Téhéran, d'affirmer : « La France deviendra en 1975 le premier fournisseur de l'Iran, » Vollà un peu plus de trois ans que les relations franco-iraniennes ont « changé de vitesse ». Or les statistiques, dans toute leur sécheresse, montrent que la France est loin d'avoir obtenu sur le marché iranien la place que le gouver-

marché iranien la place que le gouver-nement espérait :

compagnies ayani choisi d'acheter plus de pétroles saoudien et tranien — moins chers que leurs homologues libyen et algérien, — nous ne pouvons que cons-tater le déficit commercial et jaire un effort maximum de prospection en Iran et en Arabie Saoudite pour le combler

Les pouvoirs publics sont-ils réel-lement contraints de s'adapter à la politique des compagnies pétrolières? On peut en douter. Le gouvernement français ne manque pas de moyens pour orienter la politique d'approvisionne-ment des compagnies, en particulier celle des deux sociétés nationales, la C.F.P. et Elf-Aquitaine. Dans ces condi-tions, on peut se demander si Paris n'a pas choisi délibérément de redéployer les échanges de la France vers l'Iran et l'Arable Saoudite, quitte à laisser les liens se distandre avec l'Algérie, dont l'endettement et la situation finan-cière inquiétaient, et avec la Libye, aux dont l'endettement et la situation finan-cière inquiétaient, et avec la Libye, aux « initiatives politiques » imprévisbles. Il reste qua ces deux pays se déclaraient préts à accroître sensiblement leurs achats de blens d'équipement français, à condition que les enlèvements de brut par la France ne diminuent pas trop. Trois ans après l'annonce de cette poli-tique de e redéplolement » — volontaire ou non — vers l'Tran et l'Aratie Saon-dite, on est en droit de s'interroger sur les bénéfices que la France pent en tirer.

en tirer,
D'une part, nos achats supplémentaires de pétrole hrut n'ont pas été
suffisamment — pas encore? — payès
de retour. Le déficit commercial avec
ces deux pays atteint 21,7 milliards de
francs, contre 2,8 milliards en 1972. A
un pétrole que l'on pale ao comptant
ont correspondn des promesses et des
espérances qui tardent à se concrétiser.

EN QUATRE ANS, LES ACHATS FRANÇAIS DE PÉTROLE A L'IRAN ET A L'ARABIE SAOUDITE ONT AUGMENTÉ DE 81,5% EN VOLUME



·117,8 millions de tonnes

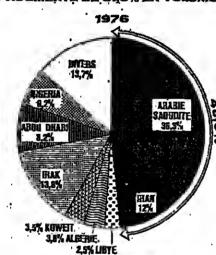

— Si les exportations françaises ont progressé entre 1972 et 1976 de 400 % (de 620 millions à 3121 millions de francs), les importations ont augmenté dans le même temps de 630 % (de 952 millions à 8391 millions de francs), le déficit commercial de la France avec l'Iran a bondi de 332 millions de francs en 1972 à 3770 millions de francs en 1976, et le taux de converture est tombé 1976, et le taux de couverture est tombé de 68 % à 45,3 %. Même si on qualifie, à Paris, les premiers résultats 1977 de « purement conjoncturels », la tendance est peu encourageante : pour les deux premiers mois de l'année, les ventes françaises ont diminué par rapport à la même période de 1976 (498 millions de francs contre 518 millions de francs), alors que les achats à l'Iran sont passés de 1 136 millions de francs à 1 438 mil-lions de francs :

lions de francs;

— Le France n'est que le sixième

— Le France n'est que le sixième fournisseur de l'Iran. avec une part du marché de 4.40 %. Elle occupe la même place qu'en 1972, où sa part du marché était de 4.71 %:

— Les contrats conclus depuis 1973 totalisent 10.1 milliards de francs : 500 millions en 1973, 2,6 milliards en 1974, 3 milliards en 1975 (et non 10 milliards ni meme 5 milliards comme l'avaient affirmé MM. Fourcade et d'Ornano), 3,9 milliards en 1976. Ces commandes s'étaient sur plusieurs années, Ainsi, la vente de deux centrales nucléaires dont le contrat définitif reste à signer représentera une part rapatriable de 8,6 milliards de francs, qui se répartira sur sept à huit ans. rapatriable de 8,6 miliards de Iranes, qui se répartira sur sept à huit ans. e Que notre déficit commercial avec l'Iran augmente est normal, dira-t-on, le prix du pétrole n'a-t-il pas quintuplé en trois nns! ». Certes. Mais cela ne saurait tout expliquer. La forte croissance des importations iraniennes protent évalerment d'une augmentation present des leves de la leve de vient également d'une augmentation — en volume — des achats français de brut iranien. Les enlèvements sont passés de 7,1 millions de tonnes en 1972 à 14,8 mil-lions de tonnes en 1976, et la part de

lions de tonnes en 1976, et la part de l'Iran dans notre approvisionnement atteint 12 % contre 8 %.

Les mèmes constatations peuvent être faites avec les échanges entre la France et l'Arable Saoudite. Le déficit commercial avec ce pays atteint 17,9 milliards de francs en 1972. Nos exportations restent três faibles (1,6 milliard en 1976). La aussi, la note supplémentaire des importations et due portie à l'augmentation des prix et due portie à l'augmentation des prix la note supplémentaire des importations est due partie à l'augmentation des prix partie à l'augmentation des prix partie à l'accroissement des achats de pétrole brut : 44 millions de tonnes en 1976, contre 24,3 millions en 1972. Les importations globales de pétrole de la France étant à peu près les mêmes, on constate qua cette e orientation suers l'Iran et l'Arabie Saoudite s'est opérée, pour l'essentiel, an détriment de la Libye et de l'Algèrie. Les livraisons de brut de ces deux pays vers la France sont tombées de 20,6 millions de 1976.

Les compagnies pétrolières sont

121,2 millions de tonnes Pourtant, on songe à accroître encore de 1 à 2 millions de tonnes les achats de brut à l'Iran... dans l'espoir de dégeler quelques contrats qui trainent

D'autre part, la Libye et l'Algèrie ne cachent pas leur mécontentement. Déjà, en 1976, les exportations françaises vers l'Algèrie ont diminné de 1,1 milliard de francs. et le mouvement risque de s'accellers cette année. La France n'as'accelérer cette année. La France n'at-elle pas, trop hativement et trop
catégoriquement, privilégié certains de
ses partenaires au détriment des autres ?
D'autant que la « percés » française en
Iran et en Arabie Saoudite reste fragile. A la merci, par exemple, d'un
changement de majorité politique en
France, qui serait vu d'un très mauvais
cell par les dirigeants de Ryad et de
Téhéran. Faudra-t-il alors se redéployer
vers l'Algérie et la Libye ? Dans ces
deux pays, beaucoup de grands contrats
ont eté attribués à la concurrence
depuis deux ans... Les choix technologiques faits, il risque alors d'être bien
tard.

JEAN-MICHEL QUATREPOINT.

les documents de l'Institut de Gestion Sociale

### Le « tout = charbon » paraît difficile à réaliser aux États-Unis

Avec des réserves connues, de l'ardre de 2 000 milliards de tonnes, soit presque la moitié des réserves du monde entier, les Etats-Unis ont dans le charbon la source d'énergie la plus abondante sur leur territaire. Comme prévu, le président Carter a réservé à ce combustible classique une ploce impartante dans son plan energétique. Est-ce réaliste?

A production charbonnière annuelle, qui atteignit 655 millions de tonnes en 1976, devrait s'accroltre d'au moins 400 millions, c'est-à-dire atteindre approximativement 1100 millions de tonnes par an vers 1985, au terme du plan sur lequel le Congrès est invité a se prononcer.

L'objectif proposé par M. Carter, s'il est imposant, peut sembler modeste à l'échelle du problème global. Le projet independence du président Nixon, formulé en 1973, ne prévoyait-il pas qu'à l'aide d'encouragements adéquats les Etats-Unis puissent produire sans difficulté 2000 millions de tonnes des 1985 ?

En fait, le charbon fournit actuelle-ment 20 % seulement du total de l'énergie consommée aux Stats-Unis. Il est utilisé principalement pour la prodoction d'électricité. Deux industries emploient surtont le charbon comme combustible. la sidérurgie et, pour des tonnages plus faibles, le ciment. D'importantes quan-tités sont exportées en Europe et an

tités sont exportées en Europe et an Japon.
Sur le total de l'énergie primaire transformée en électricité, le charbon fournit 48 %; le gaz naturel, le mazout et les installations hydro-électriques ensemble 41 %; la source nucléaire, beancoup moins développée qo'on ne l'avait prévu, 11 %. Vers 1990, si les prévisions du plan Carter sont réalisées, la part du charbon aura grimpé à 70 % et celle de l'énergie nucléaire à 20 % au moins.

La moitié environ de l'approvisionne-ment en charbon des centrales électriones thermiques provient aujourd'hui du bassin minier des Appalaches (Pennsylvanie, Virginie - Ouest, Keotucky, Tennessee). Ses caractéristiques sont les sulvantes : haute teneur calorifique : « propreté », c'est-à-dire peu de sulfare et d'émanations nocives lors de la combustion : mines profondes, d'où exploitation couteuse : conflits sociaux

Pour 30 % environ, l'approvisionnement sol, le même territoire que les indus-tries du Middle-West. Le charbon provenant de ce bassin tend à être pauvre, esale » économiquement parlant, mais facile à extraire et, pour ainsi dire.

### Du charbon propre mais...

Les prévisions de l'Agence fédérale pour l'énergie (Federal Pouer Commisces previsions de l'Agence federale pour l'énergie (Pederal Power Commission) concernant la production de charbon en 1985 réduisent la part des Appalaches à 35 % du total et celle du bassin intérieur à un peu plus de 20 %. Au cours de la prochaîne décennie. l'activité charbonnière devrait se déplacer vers l'Onest. Les grands espaces inexploités du Far-West (Montana, Dakotas et Wyoming), qui contiennent plus de la moitlé des réserves totales des États-Unis, livreraient déjà, en 1985, quelque 28 % du total de la consomnation des producteurs d'électricité. Le charbon de cette région est relativement epropres, mais doit être extrait en surface (strip mining), ce qui tend à soustraire les surfaces exploitées à toute utilisation agricole. Ces eterres perdues » hantent les rêves des écologistes.

(1) La loi érige en principe que les socie-tés d'extraction combient les vides qu'elles créent et remettent en place la couche de sol productif nécessaire su support de la végétation naturelle.

Des apports complèmentaires seraient fournis par le long bassin nord-aud de lignite sulfureuse qui s'étend de l'iowa jusqu'air cœur du Texas (9 % du total de la consommation de houille en 1985) et par la région montagneuse du Colorado-Utah (8%).

Les firtunes de l'industrie houillère ne cessent de changer et de se renverser. Il y eut d'abord la longue période de crise pendant laquelle le charbon perdit une bonne partie de su position concurrentielle vis-à-vis d'autres sources d'ânergie. Puis un reprit espoir après la secousse économique causée par la crise du pétrole. Mais les écologistes vinrent tout gâcher en imposant à Washington des normes de pureté de l'air qui poussèrent les producteurs d'électricité à se tourner vers les combustibles « propres », le fuel en les combustibles « propres », le fuel en particulier. Enfin, dernièrement, après que les sociétés de production et de distribution de gaz et d'électricité (appelée « ntilities ») eurent réalisé de gros investissements pour assurer leur approvisionnement en combustible « proapprovisionnement en comoustiole e pro-pre à de l'Ouest, les mêmes écologistes ont fait adopter par le Congrès une loi qui rend prohibitif le strip minnag sur lequel on comptait pour extraire économiquement un charbon destiné à être transporté sur de très grandes distances (1).

Le pian Carter va-t-ll, une fois de plus, changer les règles du jeu? Pro-met-ll un boom sans précédent dans l'industrie d'extraction, pour ses fournisseurs en équipements, pour certains transporteurs ferroviaires et leurs fourtransporteurs ferroviaires et leurs four-nisseurs en équipements, pour les cons-tructeurs de centrales thermiques et d'installations de lavage, et pour les sociétés qui ont en cours de développe-ment diverses technologies pour la liquéfaction, la gazéification et autres procédes « propres » d'utilisation du charbon?

On est tenté da le penser. En effet.

charbon?

On est tenté da le penser. En effet, l'objectif do plan Carter cité plus haut — soit, accroître la production charbonnière annuelle de 400 millions de tonnes d'ici à 1965 — est appuyé de mesures en apparence enpables de faire réaliser un tel progrès.

### ... freideur de la Bourse

L'industrie du charbon n'a pas reçu le « bouquet de roses » du président Carter avec beaucoup de chaleur. Et l'on constate, en consultant la cote boursière, que les investisseurs partagent cette froideur. (Les valeurs charbon-ulères, si elles se comportent un peu mieux que l'ensemble du marché, ne montent pourtant pas de façon significative.) Le bouquet de Carter dissimulerait-il quelques épines ?

M. Joel Price, analyste de la firme Dean Witter de Wall Street et spécialisé de longue date dans les questions d'économie charbonnière, minimise la

portée du plan Carter : « Chez les pro-ducteurs d'électricité, la conversion n'a de sens que là où il existe une uncienne installation à charbon, abandonnée en raison de l'application de normes anti-pollution, susceptible d'être remise en service. L'ai recensé soixante-quatorze installations de ce type\_..

An grand maximum, selon les calculs de M. Price, le résultat des mesures de conversion préconisées par le gouver-nement serait d'ajouter 32 millions de

nement serait d'ajouter 32 millions de tonnes à la consommation courante de houille (égale à 442 millions de tonnes) des producteurs d'électricité, soit une augmentation de l'ordre de 7 %. En ce qui concerne l'interdiction de l'utilisation de gaz et du mazout après 1990, la plupart des équipements actuels auront alors pins de trente ans de ser-rice et seront de toute faron candidats auront aucis pins de trente ans de ser-vice et seront de toute façon candidats à la retraite pour être remplacès par les installations qui se brouveront alors être les plus économiques. Personne ne sait ce qu'elles seront, et le président Carter n'aura aucune influence sur ce choix

A cela s'ajoutent les conséquences de l'obligation de doter toutes les futures centrales des « medleures techniques

disponibles pour le contrôle de la polla-tion a. Si cette disposition devait être retenue par le Congrès et devait signi-fier l'emploi ubligatoire des conteux retenuc par le Congrès et devait signifier l'emploi nbligatoire des coñteux
scrabbers, quelle que soit la qualité du
combustible utiliaé, les producteurs
d'électricité n'auraient plus aucune raison d'aller chercher du charbon
a propre » dans l'Ouest et d'ajouter, par
le transport, 50 % à son prix de revient.
En conséquence, et contre toute expectalive, le secteur du charbon et les
industries annexes pourraient ne pas
bouger avant la fin de l'année, c'estdire avant d'ètre fixés sur les intentions
du Congrès. Le plan Carter, dans sa
version actuelle, ne leur plait pas. «La
moitré des membres du Club des Sierras
torganisme le plus actif au sein du
mouvement écologique américain) sons
à présent employès par Washington,
ironise-t-on dans les milieux indusriels,
et l'autre moitié leur rend visite. »

Il faut dire que l'industrie charbonnière a d'autres causes de souei. La
direction de la Fédération syndicale des
mine urs — United Mine Workers —
continue à se déférierer depuis la dir-

direction de la Fédération syndicale des mine urs — United Mine Workers—continue à se détériorer depuis la dispartition de John L. Lewis, qui domina si longtemps la scène de sa forte présence et de ses gros sourcils. L'UMW, est sans le sou, mais persiste cependant à autoriser des grèves sans issue ches des employeurs sans bénéfices. Des élections à la présidence de la fédération auront lieu en juin. Selon un observateur peu charitable, les trois candidats annoncès. « roulés en un paquet, ne feraient pas le poids d'un demi-leader ». Enfin, l'essor des investissements dans les divers secteurs énergétiques est freiné

les divers secteurs énergétiques est freiné par l'incerctitude qui pèse sur l'interprétation des règles de concurrence et les concentrations. Le gouvernement est soucieux de ne pas créer de situations qui permettent à certaines sociéés de profiter cutte magure de la ocieté des profiter outre mesure de la crise ener-gétique. C'est là une attitude louable mais difficile à maintenir, dès lors qu'il veut aussi offrir des stimulants aux investissements. Dans quelle mesure sera-t-il permis i

une grosse société pétrollère d'investir dans l'industrie houillère ? Qu'est-ce qui constitue une « position dominante » dans un secteur aussi réglementé que l'énergie ? Quelle liberté de concurrence reste-t-il à défendre dans un secteur où le prix-clé, celui de l'équivalent en pétrole, est fixé par un cartel? En décembre 1976, la General Electric a pris le contrôle de Utah Enternational

par la plus grosse opération de rachat de l'histoire des affaires : 2,17 milliards de dollars. Outre son charbon. Utah possède des mines d'urantum. Or, la G.E. fabrique des installations nucléaires. Pour prévenir une intégration verticale, le gouvernement américain a dont exige que les intérêts de la société dans les mines d'uranium solent organises séparément et placés, an long de qua-tre-vingt-dix-neul ans, entre les mains d'un administrateur flduciaire.

tre-vingt-dix-neuf ans, entre les mains d'un administrateur (lduciaire.

Pourtant, quelques sociétés affichent un franc optimisme. C'est le cas de la Chessie, née de la ausion des sociétés de chemins de fer fialtimore à Chio, et Chesapeake & Ol-lo, dernier résent de l'est des Etats-Unis qui demeure entièrement en mains privées; le miliards de tonnes de charbon «propré des Appalaches sont enfoules à prodimité des quelque 18 itilomètres de voie ferrée appartenant à Chessie. La société se targue de pouvoir transporter à bon compte tout le charbon qu'elle extrait. La dernière née des minds de la Chessie, située à Beckley, Virgin c-Occidentale, située à Beckley, Virgin c-Occidentale, qui devrait entrer en priduction avant la fin de l'année, représent un investissement de 33 millions de fiollars réalise en association avec Usingr et l'ATIC. On attend de cette mine qu'elle produise i millon de tonnes par an d'anthracite pour la fabrication de l'acter. Quoi qu'il advienne du plan Carter, Chessie est assurée d'une activité valable par le transport du présieux anthracite jusqu'an port de Baltimore, d'où on pourra l'exporter sur la France.

JAY MCCULLEY.

**ENTRAINEMENT INTENSIF** ET DE LONGUE DUREE AUX FONCTIONS DE DIRECTION

Deux cycles équivalents pour

dirigeants actuels et futurs CYCLE ANNUEL NOUVELLE FORMULE .

Vendredi 13 h 30 - 22 h 30 Samedi 9 h 00 - 13 h 00 pendant 14 moie Ce nouvel horeire prend en compte l'essentiel des contrainles

professionnelles at eociales des participants. Les candidatures, pour 1978, seront reçues jusqu'eu 31 juillet. Renselonements au Secretariat du C.P.A. 108, bd Malesherbas, 75017 PARIS - Tél.: 766,51,34 Poste 442

CYCLE PLEIN TEMPS (CP3A)

13 semaines en résidanca aux anvirons

da Paris. Prochelnee sessions: 19/9 au 17/12/1977 - 6/3 au 3/6/1978 Cette formule e été conçue pour ceux que leur mêtier, leur résidence conduisant à préférer une formule pieln temps. Lee candidatures son! reçues en permanence,

Renseignements au Secrétarlat du CP3A 1, rue de la Libération, 78350 JOUY-EN-JOSAS. Tél. 956.80.90

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DANS L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS

APPROCHES, EXPÉRIENCES, PERSPECTIVES Cet ouvrage est le premier document cohérent rassemblant : disponible des le 23 mai à : IGS, 2, rue de la Pair, 75802 PARIS. Tel. 260-10-36 Les points de vue des responsables ées l'administration;
— des organismes professionnels
et des syndiques;
— les témoignages ées entreprises et des experts qui ont été les
e pionniers » de la mise en œuvre
én Bilan social;
— les différentes récherches menées tant en France qu'à l'étranger
dans ce comaine. entreprise ..... Un document indispensable pour tous ceux qui, dans l'entreprise, autre à mettre en œuvre cette nouvelle obligation, vous prie de jus faire par-Les compagnies perfesses sons libres de s'approvisionner comme elles l'entendent, explique-t-on à Paris, et le gouvernement n'n pas à interjèrer dans leur politique d'approvisionnement. Les venir ... exemplaires de l'ouvrage s le Bilan social », an prix unitaire de 85 F TTC



INDONESIE : la crisa

emarche et

the position of the control of the c

on pro de control de la contro

L Leve de si con participa de si con participa

Science de la él Science de la companya de la compa

I FV

Great St.

The design

11 42 a 23

ENERGY

Coppe Sec. 1

No.

हिंचात का≢्र रू...

のできません。 一般の表現である。 一般の表現である。 を表現である。 の表現である。 の表現である。 の表現である。

Andreas

egy Sagarana. Sagar

ಿನಾಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕರ್ಮ

1 g

Wester sa a her

15 to - 1

4 ...

Man 1 Against the second

in a grant to

à

1.5 d Ca.

#### ÉTRANGER

### INDONÉSIE : la crise de Pertamina n'en finit pas

Les Indanésiens ont voté le 2 moi. Le parti officiel Golkar l'a. camme prévu, emparté, souf à Djakarta. Mais cette victoire électorale du président Suharta ne rèale pas les véritables problèmes au'affrante l'archipel, qui sant ceux du sous - développement et que les dirigeonts espèrent en partie résoudre por l'ouverture que investissements étrangers.

Djakarta. — La débacle financière de la compagnie pétrolière d'Etat Pertamina continue, deux ans après qu'elle a été mise au jour, d'avoir d'importantes répercussions sur la vie politique et économique de l'Indonésie. La plus spectaculaire est, blen sur, l'assignation à résidence, fin mars, de l'« inspirateur » de la société, le naguère tout-puissant général Sutoms genéral Sutowo.

#### De notre envoyé special

Spectaculaire aussi est l'endettement du pays : plus da 15 milliards de dollars, ce qui dièvera le service de la dette dans les années à venir à près de 20 % des recettes d'exportation. « Pour rétablir in recettes d'exportation. d'Pour rétablir in conjunce extérieure », le gouvernement, conseillé par le F.M.L. a décidé d'adop-ter une politique classique d'austérité et de rigueur bndgétaires : les dépenses de l'Etat out été rédutes, les emprunis non productifs limités. On a tenté d'en-

de l'Etat out été réduites, les emprunts non productifs limités. On a tenté d'engager la lutte contre l'inflation. Sans doute cela a-t-il été jugé suffisant à l'étranger puisque les bailleurs de fonds internationaux sont revenus.

Dans le même temps la dette de Pertamina a été renégociée : par l'annulation de certains contrats, la révision d'autres, l'Indonésie a réussi à la réduire, selon M. Sumarlin, viceministre du Bappenas (le plan), de 10.5 à 6 puls à 4.5 milliards de dollars. Mais le passif causé par l'affrètement de gros navires pétroliers est loin d'être réglé. Un procès est pendant à ce sujet entre le gonvernement et la société inter Maritime de M. Bruce Rappoport.

Sur le plan intérieur, les activités de Pertamina, qui touchaient tous les secteurs de l'économie, ont été ramenées aux seuls pétrole et gaz.

La quas-faillite de Pertamina a d'ailleurs, selon les principes du jeu de quilles, entraîné des difficultés pour plus de cent entreprises et provoqué un important chômage dans le secieur de la construction. Les liens qui unissaient la compagnie pétrolière au conglomérat la compagnie pétrolière au conglomérat et la construction. Les liens qui unissaient la compagnie pétrolière de Chinois) étalent tels que ce groupe est aussi en pleine décon.

Te comment mi politique pétrolière de l'Indonésie r'e-pait-elle pas été affectée eile aussi par les crise? N'étalt-il pas logique — deva cles difficultés économiques — de répairer quelque argent auprès des compagnies pétrolières qui

miques - de repairer quelque argent auprès des compagnies pétrolières qui

exploitent la principale richesse du pays? D'antant que les contrats antèrieurs à 1975 — qu'ils soient de services ou selon la formule inventée par le général Sutowo de partage de production — étaient particulièrement intèressants. Alors qu'an Proche-Orient les compagnies gagnent de l'ordre de 25 cents par baril, la revue Petroleum Economisi estime à 230 dollars, par baril, la part nette qui revennit é Calitas sur sa production à Sumatra, et à environ 1,50 dollar le gain sur le pétrole offshore.

Le ministre des mines, M. Sadil, envisageait dès la fin de 1975 de réviser ces contrats mais il a fallu attendre le mois d'avril 1976 pour que Caltex se vole imposer un versement de 1 dollar par baril avec effet rétroactif au 1° jauvier de l'année en cours.

Les détenteurs de contrats de partage de production (1), comme la Compagnie parestage des production ou patroles out a feit résumexploitent la principale richesse du

Les détenteurs de contrats de partage de production (1). comme la Compagnie française des pétroles, qui a fait récemment d'importantes découvertes en zone maritime et dans les marais du sud de Bornéo (Kalimantan), ont vu leur part diminuer de 35 à 15 %. Comme s'ajoutait à cela l'obligation d'approvisioner le marché intérieur à un prix très inférieur au marché mondial et un allongement des délais d'amortissement (quatorze ans pour la C.F.P.), le partage rée imposé était de 89 % pour l'Indonésie et de 11 % pour les compagnies. La société française prit très mai ces dispositions alors qu'elle venait juste de mettre en place un dispositif provisoire de production sur son gisement (or les délais d'amortissement dépendaient du rapport entre les réserves et la production annuelle du gisement). Mais tontes les compagnies opérant en Indonésie prirent des mesures de rétorsion. Alors que la recherche en mer demeure très prometteuse, dès février 1976 il n'y avait plus en service que sir bateaux de forage (contre vingt un an plus tôt).

Le gouvernement dut faire marche arrière. Si les nouvelles dispositions ne sont pas encore officielles, les grandes lignes en sont connues : pour tont gisement qui entrerait en production à partir de 1977 les fournitures au marche intérienr se feront au cours mondial, les investissements seront en tout état de cause amortis sur sept ans et pour les zones difficiles les compagnies pourront amortir 120 pour un amortissement de

100.

De plus, les sociétés qui comme la C.F.P. s'estimaient lésées par les mesures d'avril 1976 ont obtenn satisfaction sur les délais d'amortissement. a Par ces dispositions, a précisé

d Par ces dispositions, a précisé M. Sumarlin, nous voulons obtenir que les investisseurs étrangers reviennent. » Il n'est que de voir le concurrence de près de vingt compagnies pétrolières pour l'obtention de quatre anciens permis de recherches de Pertamina (dont deux en Irian occidentall pour affirmer que cette politique est une rénestie.

### BRUNO DETHOMAS.

(i) Dans le partage de production, les investissements sont finances par les compagnies pérculères qui ne sont pas propriétaires des installations. Eq rémunéleur financement, elles ont dro pourcentage du pétrole produit.

Mais à l'inverse, il est impossible de nier que le marché subsiste en économie socialiste dans la mesure où l'existence

nier que le marché subsiste en économie socialiste dans la mesure où l'existence de producteurs et de consommateurs d'un produit donné est indépendante de la propriété des moyens de production. Quand en Union soviétique — pays dont certains pourront contester le caractère socialiste, mais la discussion est alors à un autre niveau — les chaussures, dont la production a pourtant été planifiée, restent en stock, quand on baisse les prix de produits qui se vendent mal et l'inverse pour ceux qui se vendent bien (le Monds, récemment), je me vois contraint par les définitions qui précèdent d'sppeier cela des phénomènes de marché. Dans de telles conditions, l'énoucé même de la proposition de P. Joze, «la planification socialiste accepte-i-elle le marché comme mode de régulation globale? Roidemment non » (N.R.S., p. 251 ne peut que prêter à confusion si l'on ne distingue pas entre marché et marché libre. Le socialisme vise à dépasser le capitalisme, la régulation par le marché

capitalisme, la régulation par le marché libre, il ne saurait échapper à la régulation par le marché.

lation par le marché.

C'est pourquoi M. Rocard a raison de déclarer qu' « on ne biaise pas avec le marché » et que « le murché o une jonction de régulation globale de l'économie », à condition, évidemment, qu'ou l'entende au sens que je viens de définir, sans lui associer implicitement l'adjectif « libre ». Contrairement à ce qu'affirme P. Joxe (N.R.S., p. 271, il ne s'agit pas d'un « revirement idéologique ». On me fera toutefois remarquer que, ce faisant, je sors la déclaration

que, ce faisant, je sors la déclaration de M. Rocard de son contexte et que

mon interprétation est en conséquence erronée. Ce contexte est en effet celui

de la politique du commerce extérieur de la gauche (Fnire; p. 46) : « Fût-elle

publique, une entreprise qui produit

### ESPAGNE: une situation difficile avant les élections

. A la veille des premières élections libres depuis 1936, l'Espagne est plus préoccupée de palitique que d'économie. Paurtant, les problèmes sont pressants. La hausse des prix pourroit cette année dépasser 25 %, le déficit extérieur continue à se creuser et le chômoge otteindrait (selon les syndicats) 7,5 % de la papulation active.

Madrid. — Le tebleau de bord de l'économie espagnole est « au rouge » sur de
nombreux points : prix, emploi, commerce extérieur. Tout le monde reconnaît la nécessité d'une cure, mais chacun propose sa thérapeutique. Priorité à
la lutte contre l'inflation, demandent les
représentants des chambres de commerce
et d'industrie espagnoles. De fait, la
hausse des prix s'accélère dangereusement : s'étant élevée à 20 % en 1976, elle
pourrait atteindre 25 à 30 % en 1977.
Alors que le ministère des finances prévoit modestement un taux de 18 %, les
firmes américaines implantées en Espagne auraient établi leur budget sur la
base d'une augmentation d'environ 35 %.
Pour les chambres de commerce, il Madrid. - Le tebleau de bord de l'éco-

Pour les chambres de commerce, il e'agit d'une classique inflation par les coûts, la progression annueile des salaires ayant, selon elles, été supérieure salaires ayant, selon elles, été supérieure à 20 % au cours des quatre dernières années. Cette évolutiou a entraîné, ajoutent les organismes consulaires, une perte de compétitivité de 13 à 16 % par rapport à l'Europe, aux Etats-Unis et au Japon Et, pourtant, la concurrence espagnole reste vive dans certains secteurs, provoquant des réactions hostiles à l'étranger, notamment en France (le Monde du 13 mai).

### Des opinions opposées sur la peseta

Cependant, alors que les recettes tou-ristiques plafonnent et que les envois des travailleurs émigrés léchissent, l'am-pleur du défirit commercial — le taux de couverture des achats par les ventes a de couverture des achats par les ventes a été de 61 % durant le premier trimestre de 1977 — pose à nouveau la question d'une dévaluation de la peseta. Les experts sont divisés. Un certain nombre d'industriels estiment que cette mesure n'est pas une des plus intéressantes, son utilité étant jugée très variable selon les santeurs.

De son côté, le président d'une des plus grandes banques espagnoles, la Banco central, M. Escamez Lopez, estime qu'une dévaluation acclérerait la bausse des prix, en renchérissant le coût des des prix, en renchérissant le coût des produits importés, sans avoir obliga-toirement un effet positif sur les exportations. Tout compte fait, une telle décision aurait des conséquences plus perturbatrices que bénéfiques, alors qu'il s'agit de prendre de sévères mesu-res de stabilisation et de favoriser les

tion de la monnaie espagnole n'est pas

évoquee. Lors de son récent voyage aux Etats-Unis, le chef du gouvernement espagnol, M. Adolfo Suarez, a seulement indiqué qu'il espérait réduire l'inflation par la mise en œnvre d'une politique modérément expansionniste, accompagnée d'un contrôle des prix de certains prodnits et d'une évolution raientle des coûts salariaux. Selon les prévisions officielles, le produit intérieur brut de la péninsule augmenterait de 3.3 % en 1977, après avoir progressé de 1,7 % en 1976 et de 0,8 % seulement en 1975.

#### De natre envoyé spěcial

La forte croissance des années du 
e miracle 2 — plus de 7 % en moyenne 
par an entre 1961 et 1973 — est révolue. 
Dès lors, le problème du chômage se 
pose dans toute son acutite, d'autant que 
les pays étrangers, en prole eux aussi 
à la crise, ne serviront plus d'exutoire 
au trop-plein de la main-d'œuvre espagnole. Actuellement, selon les syndicats, 
l'Espagne compte un million de personnes sans travail, ce qui représente 
7,5 % de la population active.

#### Pour des syndicats indépendants

Pour lutter contre l'infistion et défen-Pour lutter contre l'infistion et défendre l'emploi, les syndicalistes reconnaissent qu'« un dialogue est nécessaire nvec le pntronat » et qu'« un pinn de stabilisation est mdispensable ». Les représentarts des Commissions ouvrières liées an P.C.E. précisent : « Il n'est pas possible d'arriver au socialisme demain matin. Il faut foire des propositions réalistes tenant compte de la situation économique ». De son côté, l'U.G.T. socialiste indique : « Il s'ogit de fnire preuve de responsabilité, »

de faire preuve de responsibilité. Presque en écho, le ministre des relations syndicales. M. de la Mata, souligne la nécessité d'avoir des centrales représentatives et capables d'exercer une discipline interne. « Je ne recommanderai pas aux entreprises, note-t-il, de créer ou de financer des syndicats, « amis »... Il jaut des organisations patronales et ouvrières importantes et solides ofin de parpenir à des accords patronales et ouvrières importantes et solides ofin de parvenir à des accords respectables et respectés. » M. de la Mata estime que, dans un premier temps, les Commissions ouvrières feront preuve de la même modération et du même sens des responsabilités que le parti communiste.

Actuellement, le taux de syndicalisation est faible (5 à 10 %); il devrait augmenter à la suite de la légalisation des syndicats et pourrait, d'après ceux-cl. atteindre 20 à 25 %. « Nous serons un demi-million ovant l'été, un million fin 1977 et deux millions fin 1978 », affirment les Commissions ouvrières, qui déclarent compter deux cent mille adhérents.

adherents. En fait, tous les responsables attendent le résultat des élections et la constitu-tion d'un gouvernement représentatif. Les antorités espagnoles cherchent avant tout à éviter tout faux pas ; mais, dans le proche avenir, la contrepartie de l'instauration d'une certaine austérité devrait résider dans la mise en œuvre Officiellement, une nouvelle déprécia- de réformes de structure, tout particuilerement dans le domaine

semble pas que cette « révolution culturelle »

soit bien acceptée par tous les sociolistes, mais

qu'elle pose un problème, puisque la revue

Faire >, dans son numéra 14 de décembre

1976, étoit revenue sur ces déclarations en

proposant un dossier : « Les socialistes et le

marché », et que le numéra 22 (1977) de lo

N. R. S. (Nauvelle Revue socioliste) contient

un débat sur le même sujet.

Actuellement, l'impôt « se négocie ». Actuellement, l'impôt « se négocie ». Les exonérations sont très nombreuses, le délit fiscal n'existe pas, et l'edministration ne compte que cinq mille cinq cents contrôleurs. La tâche à entreprendre s'avère lourde, même si le ministère des finances se déclare « techniquement prôt ». Elle risque d'être politiquement délicate, dans la mesure où la rigneur fiscale toucherait, outre un certain nombre de privilégiés, les classes moyennes.

Salsie par la politique, l'Espagne ne s'interroge guère sur son avenir économique. Il s'agit pourtant de définir sa place dans la chaîne internationale du travail. Aujourd'hui, la péninsule occupe des lignes de production oui sont en concurrence à la fois avec les nations en concurrence à la fois avec les nations en concurrence à la fois avec les nations en dévelement en concurrence à la fois avec les nations en dévelement en concurrence de la fois avec les nations en dévelement en de concurrence la despetences. concurrence à la fois avec les nations en développement et avec les pays Industriels. Elle peut espèrer, à court terme, jouer et gsgner sur les deux tableaux. Pendant quelques années, l'Espagne est en mesure de profiter d'avantages comparatifs par rapport au tiers-monde et rester compétitive dans de nombreux secteurs (textile, nutomobile, sidérurgie...). Les industries de main-d'œuvre demeurent un roint fort de l'itempante. lemeurent un point fort de l'économie lbérique.

Toutefois, l'absence de définition d'une politique industrielle risque de peser sur l'avenir. La présence des firmes muitil'avenir. La présence des firmes multinationales constitue « peut-être un
obstacle » à cette définition. reconnait-on au ministère de l'industrie. De
leur côté, différents responsables soulignent la dépendance technologique et
l'excessive utilisation de brevets et licences étrangers. L'effort consacré à la
recherche est trop faible plors qu'il faudrait développer une technologie nationaile et mettre en place un secteur
public dynamique. public dynamique.

Le rôle de l'Institut national de l'in-Le rôle de l'Institut national de l'in-dustrie, l'INI, est notamment mis en cause. Ce holding public, qui gère solxante entreprises possédant elles-mémes des participations dans deux cent vingt firmes, représente le dixléme du P.N.B., le quart des investissements et le cinquième des exportations indus-triels et emplole deux cent quarante mille personnes. Dernis sa création, en mille personnes. Depuis sa création, en 1941, l'INI n toujours eu une fonction mai définie, comme en atteste récemment la valse des présidents nommes à sa tête, Accusé par certains de servir d'a hôpital des entreprises », l'INI devrait davantage, selon de nombreux experts, contribuer à la formation d'entreprises de taille eurotreprises dynamiques de talle euro-péenne, d'autant que l'adhésion à la C.E.E. risque de secouer les structures industrielles expagnoles.

Les - ardentes obligations > qu'entrai-perait son adhésion sont en fait perait son adhésion sont en fait souhaitées par beaucomp d'Espagnols. L'entrée a en Europe » impliquerait l'acceptation d'un plan comportant des sacrifices, même si le Fonds monétaire international décide, comme il est vraisemblable, un prèt à Madrid. Aussi certains caressent-ils le rève d'un développement de type brésilien, parallèlement à une orientation plus marquée vers les marchés d'Amérique latine et du Moven-Orient. Percevant mai les du Moyen-Orient. Percevant mal les transformations inéluctables, l'Espagne semble à la recherche d'une identité

MICHEL BOYER,

POINT DE VUE

#### Le marché et le « dépassement » du capitalisme par JEAN ARROUS (\*)

A controverse que suscitent encore les déclarations de M. Rocard me semble sans objet, pour peu que l'on s'entende sur les mots. Revenons donc aux définitions.

Contrairement à ce qui est annoncé sur la couverture même du numéro de la N.R.S., le marché est le lieu idéal la N.R.S. le marché est le lieu idéal
— au sens premier du terme, c'est-àdire: « qui est conçu et représenté
dans l'esprit » et non l'autre sens
(ambigu) « qui atteint toute la perfection que nous pouvons concevoir ou
souhatter » (l'ambigulté est dans
« coucevoir ou souhaiter ») — de
confrontation de l'affre et de la demande d'un produit. Le marché est
libre quand autune intervention extémance d'un produit. Le marché est libre quand aucune intervention exté-rieure — on pense principalement à l'Etat — ne vient modifier le dérou-lement des négociations entre produc-teurs et consommateurs qui composent ce marché (ou s'affrontent sur ce mar-ché, pen importe) Catte distinction teurs et consommateurs qui composent ce marché (ou s'affrontent sur ce marché, pen importe). Cette distinction est clairement faite par les auteurs anglosaxons : à la «free-market economy», c'est-à-dire l'économie de marché libre, ils opposent la «centrally-controlled economy», c'est-à-dire l'économie centralisée. L'usage courant en françàis a laissé tomber l'adjectif «libre», et c'est là que je situe l'origine de la controverse. Le Robert oppose ainsi à l'économie de marché («où les mécanismes économiques obéissent à la loi de l'offre et de la demande») l'économie dirigée, planifiée. On voit blen que c'est à l'economie de marché libre qu'il fait en réalité référence.

Muni de cette double définition, Il va m'être possible de revenir sur certaines inexactitudes et de montrer que l'aspect proprement économique de la controverse s'évanouit si l'on veut blen relever, dans chacune des contributions, es mi relève

relever, dans chacune des contributions, ce qui relève du marché et ce qui relève du marché libre.

du marche en effet l'opinion de ceux qui associent dans leurs critiques capi-talisme et économie de marche à conditalisme et économie de marché à condi-tion que l'on précise qu'il eagit d'une économie de marché libre. P. Joxe dé-clare que s'il devait faire, à l'image de Bastiat, un « Cours complet d'éco-nomie politique pratique » d'inspiration socialiste, il en intitulerait une partie : Histoire de la lonque lutte et des nom-breuses victoires des socialistes contre le principe et les éjiets de la régulation par le marché (NR.S., p. 25). Ceci est vral, à condition de préciser qu'il s'agit de la régulation par le marché libre de la régulation par le marché libre les exemples que donne P. Joxe à l'appui de sa thèse montrent que cette lutte visait dans tous les cas à obtenir des lois favorables à la classe ouvrière et donc à modifier les conditions du

marché en sa faveur.

« On ne biaise pas avec le marché, et sa régulation est glabale. » Cette phrase, extraite des déclarations de M. Michel Rocard, lors du calloque de « l'Expansion » d'octobre 1976 (« Les socialistes face aux potrons »), n'o pas cessé de susciter une certaine émotion dans les milieux socialistes. Notre callaboroteur Poul Fabra, dans « le Monde » du 14 octobre 1976, a qualifié ces déclorations de « révolution culturelle » des sociolistes. Il ne

dans une économie ouverte est obligée d'en respecter les contraintes » (L'Expansion, novembre 1976, p. 192). C'est lci que la distinction entre marché et marché ilbre permet d'aplanir le dépat. Car, à moins d'isoler l'économie française du reste du monde, de tenter une expérience autarcique, les entreprises françaises, privées et publiques, demeureront soumises à la concurrence internationale, à la régulation par le marché libre mondial. Après les nationalisations prévues par le programme commun, « il restera en France 80 % de la production totale de biens et services réalisés par totale de biens et services réalisés par un secleur demeuré privé » (M. Rocard N.R.S., p. 17). Le pourcentage importe peu : quelle que soit l'étendue des nationalisations, il est vrai qu'on ne blaise pas avec le marché libre mondial.

Une plate banalité? Même si l'Union soviétique n'est plus un modèle, il fent bien voir que la tâche un modèle, il fent bien voir que la tâche fixée par le dixième plan quinquennal, exposée au XXV congrès du P.C.U.S. est d'éliminer « la jontaisie dans la planification, le gaspillage » et ce qu'on appelle pudiquement la « dilapidation des biens sociaux », c'est-à-dire la faible productivité et la mauvaise qualité de la production. D'où le slogan qui va sans doute être lancé à la tribune du va sans doute être lancé à la tribune du XXV congrès :: « Produire mieux et à un moindre coût. » Pour qui est habitué à raisonner selon les termes de l'économle de marché, ce mot d'ordre ne constitue qu'une plate banalité. Dans le contexte soviétique, il a une « résonance quasi révolutionnaire » (le Monde, des 22 et 23 février 1976). Il n'est pas douteux que c'est ce que M. Rocard vise en pariant d'entreprises nationalisées « compétifives et performantes ». P. Jose a mauvaise grâce de le critiquer sur ce

J'en viens à l'autre versant de mon exposé, relatif à l'aspect économique du type de socialisme à construire, à une « théorie du marché socialiste » (Faire, p. 51), la définition que je viens de donner du marché rendant possible la présence simultanée des termes de socialisme et de marché.

lisme et de marché.

Une première remarque. J. Attali reconnaît à juste titre que le « capitalisme, ce n'est pas le marché, et le socialisme, le plan » (N.R.S., p. 121. Tous les anteurs s'accordent en effet à reconnaître que, pour reprendre l'expression de F. Mitterrand : « L'économie française fourmille de plans : ceux que les entre-prises les mieux organisées, privées ou publiques, construisent pour s'adapter à l'évolution du marché, de la concurrence et de la technique, «(N.R.S.) rence et de la technique. «INRS., p. 10). L'opposition entre socialisme et capitalisme n'est pas l'opposition entre plan et marché.

S'agissant de la définition du socia-lisme à construire, J. Attall et P. Joxe insistent sur le développement des rap-ports non marchands qui caractèrisent, selon eux, le socialisme. P. Joxe reprend les déclarations de J. Attall sur la définition d'une politique économique socia-liste : « Faire en sorte que le marché et les autres sources d'expression de la demande puissent effectivement révêler demande puissent effectivement révêler les besoins solvables les plus conformes à l'amélioration du bien-être. (...) Le marché peut révêler de nouveaux besoins solvables, grâce à une transformation culturelle mais oussi économique (par une redistribution des richessee). » (Fnire, pages 56-57.) Je n'insisterai pas sur le fait qu'une politique économique qui ne fait que révèler les besoins solvables n'est pas très différente d'une politique économique capitaliste. Mais, politique économique capitaliste. Mais, surtout, je ne vois pas comment inter-préter la distinction faite par J. Attall

entre le msrché et les antres sources d'expression de la demande autrement qu'en recourant à la distinction entre marché libre et marché. Le marché libre est le lleu naturel d'expression des besoins solvables. Les besoins non solva-bles n'existent que potentiellement sur le marché mais attendent un autre type d'organisation économique, le socialisme précisément, pour pouvoir être satisfaits. A condition, évidemment, que cette organisation économique soit suffisamment experiormante » pour permettre le financement de la satisfaction de ces besoins. C'est lei qu'intervient la nécessité de recourir su concept de marché cur se de contra la concept de marché cur se recourir au concept de marché, car si ces besoins non solvables sont source d'expression d'une demande, il faut, pour d'expression d'une demande, il faut, pour pouvoir les satisfaire, qu'il leur corresponde une offre, qu'il s'agit de financer. Sur la définition du type de socialisme à construire, j'almerals également souligner que le socialisme doit constituer un dépassement du capitalisme. Il ne doit pas en être l'antithèse systématique. Il doit être la synthèse de l'état du capitalisme (au moment de son renversement et de la critique que les socialistes font de son fonctionnement (il n'est plus antisocialiste maintenant d'y ajouter la critique visant le fonctionnement des pays de l'Esti. Cela signifie, même si cela peut choquer, qu'il doit utiliser les aspects positifs dn capitalisme. Les réflexions actuelles sur certains aspects de la perspective autogestionnnire (P.S.1. sur l'autonomie des entreprises, sur une sur l'autonomie des entreprises, sur une « planification décentralisée et contrac-tuelle » (P.C.) me paraissent aller dans ce sens. Insister sur l'autonomie de ce sens. Insister sur l'autonomie de gestion des entreprises, sur la décentralisation, cela revient à utiliser, au profit du socialisme, l'élément de suplesse ct par suite d'efficocité — au niveau micro-économique s'entend, je ne parle pas lei de l'inflation et du chômage — qui caractérise le système capitaliste. Si le programme d'action du parti communiste tebécoslovaque 15 avril 19681 affirme que « le socialisme ne peut se passer de l'esprit d'entreprise », (Notes et études documentaires, 3 janvier 1969, numéro 3551, page 181, le rôle du socialisme doit alors être de parvenir à ce que la liberté d'entreprendre ne soit plus en même temps la liberté d'exploiter.

C'est le raison pour laquelle il m'a

C'est la raison pour laquelle il m'a semble utile de distinguar entre marché et marché libre. Envisager le socialisme comme l'antithèse du capitalisme, cela revient à remplacer le marché (libre) par le plan. Cette proposition, qui a des relents de stalinisme, tend à être aban-donnée par les théoriclens socialistes.

(\*) Assistant à la Faculté des sciences conomiques de Strasbourg.

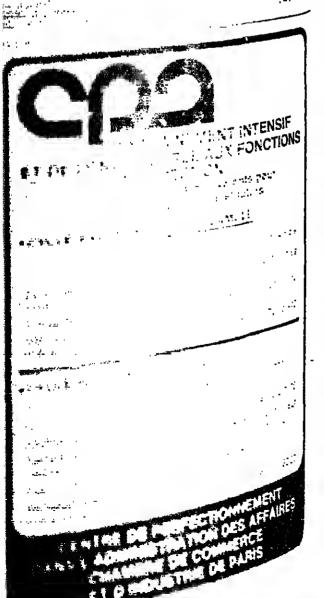

-- Martine et Pierre Lazzio. Sophi et Chioé. ont le joie d'annoncer la naissence de le 13 mai 1977 . 14. Held de Bioleux. 4051 Plainevaux (Belgique).

Mariages

— On nous prie d'annoncer le mariage, bênî le 30 avrii dans la stricle intimité familisie, de Mile Hélène de Pouiplquet du Halgouët, fille du colonel André de Pouiplquet du Halgouët 1; let de 10 s'icomtesse, née Odetre de Saint-Pern, avec le général de corps d'armée (C.R.)

Georges Richter.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

part. 48, rue Galilée, 75016 Paris.

Mile Germaine AUMEUNIER.

Mile Germaine Aumeunier.
egrègée de l'Université.
chevalier de la Légion d'honneur,
commandeur
des Paimes peadémiques.
directrice honoraire
du lycée de jeunes filles
de Casabianca.
eurvenu le 10 mai 1977. à l'âge de
quaire - vingt - cinq ans. résidence
Saint-Hilaire-Provence II, 13290 Les
Milles.

Milles.

De la part de :
Ses sœurs, beaux-frères, belle-sœur,
neveux, niéees, cousins,
Mme Georges Ponisse.
Mme Pernand Estors, ses edfants
et petits enfants.
Mme Auguste Sicie, ses enfants et
petits-enfants. Mme Pierre Aumeunier, ses petits enfants.

Mme Edouard Aumeunier, ses
enfants el petite-enfants.

Les obsèques et la cérémonie religieuse ont eu Beu dans la plus
stricte intimité.

Tours, Montpellier,
M. et Mme Patrick Raimbault,
M. Denis Berlan,
Mile Danièle Pabot, ses enfants,
Malbieu et Delphine Raimbault,
Ses petits-enfants,
Et touts la famille,
not la douleur de faire part du

M. Edguard BERLAN. officier de la Légion d'honoeur, urvenu à l'Ermilage de Tours. dana sa kolzenie-el-onzième année. Les obsèques auront lieu le mardi 17 mai, à 10 heures, en l'égliss de Capescang (Hérault). Cet avis tient lieu de feire-pert. 33, avenue de la Oare. 72320 Vibraye. 2, rue Guétal, 38000 Grenobie.

Mme Rnhert CHAILLOU, nëe Jennoe Pillet,

eurvenu (e 8 mai à Paris. 5. rue Saint-Romain, 75008 De la part de ...
M. Robert Challlou, son épouz,
Lillane Challlou,
M. et Mrne Alain Stotzel,
M el Mrne Lionel Resky et leur filin.
ses enfants, petite filic et toute sa
famille.
Sulvant ses dernières volontés,
l'incinération a eu lieu dans l'intimité au cimetière du Père-Lachelse,
le 16 mai 1977
Le prèsent avis tient lieu de fairepart.

— Neus epprenons la mort de M. Carlos DOLK, vocat à la cour d'appel de Doual, ancien hâtonnier.

Le colonel et Mine Louis De Fouquières, leurs enfants et petite-enfants

M. et Mine Henri Jolibols, leurs enfants et petits-enfants.

Bit toute in famille.
ont la douieur de faire part du décès de

M. Patrice DE FOUQUIÈRES. ebevaller de la Légion d'honneur.
chevaller de l'ordre national
du Mérite.
croix de guerre 1939-1945,
adjoint au maire de Ruell-Melmetson
industriel.
surrenu a Paris, le 14 mai à l'âge
de cinquante-sept ans

de cinquante-sept ans.

La cérémonie relictiuse sera célé-hrée le mardi 17 mai, à 16 heures en la chapelle du Père-Lachalse, ou l'on se réunira.

L'inhumation eura ileu au cime-tère du Père-Lachalse, dans le es-veau de famille.

Cet avis tieni lieu de faire-part.

- Le docteur Jean Teboui et Mme.
née Mnguite Hassoun,
Le docteur Edouard Timsit et Mme.
née Micheline Hassoun, et leurs ;
enfants,
Mile Giletts Benhamm.
ses frères et teuts la famille,
nnt la douleur de faire part du décès de

Mme Marthe HASSOUN. Mme Marthe HASSON.

Yeuve du docteur Geston Hassoun
survenu le 7 mai 1977

Las obséques ont èté celeorées le
10 mai 1077 à Saini-Garmain-enLaye dens le plus stricte intimité
lamillale.

Sartrouville.
Baint-Germain-en-Laye.
Fès.

— On nous pris d'annancer le décès de M Georges HEILERUN. survenu le 14 mai 1977 De la part de Mme Georges Heilbrun. Et de tnute la famille. Les obseques auront lieu le mardi 17 mai en l'église Saint Séverin. Paris 15°1. Paris 15°). 3. rue Cit-is-Cœur Paris 16°).

— Il a plu à Dieu de rappeier à Lui la enmiesse Jean de la MONNERAVE. née Rélène Hauser le 15 mai 1977 à Versailles dans sa quatre-viogtieme année De la part du .

Comte Jean de la Monnerage, son époux.

epoux.
De ses enfaute
Hélèns de la Monneraye.
Renry et Béairice de la Monneraye.
Jean-Charles et Rose-Marie de la Jean-Charles el Expendarle de la Monneraye. Marie de la Monneraye. Aluin el Geneviève de Seze. De see pelits enlants el arrière-patits-enlants. Du enmie el de la comiesse Henry

Monneraye, comite et de la comiesse Louis Du comte et de la comiesse Lou de la Monneraye, ses heaux-frères et nelles-sæure. La cerémonie religieuse sera célirée le mardi 17 mai, à 15 h 30 l'église Noire-Dame de Versailles Le présent avis tient tieu de fair part. N'envoyer ni lieure ni couronne Quion de prières.

10, rue Mademoiseile, 78000 Versailles

- On mus prie d'annoncer le décès de M. Jeon PONIER, écrivain, décore de la Légion d'honneur, décédé dans sa ountre-vingt-dou-zième année. Toujouse le 9 mai 1977.

M. Pierra Preval,
 M. et Mme Jacques Oudart, leura enfanta et petits-enfanta,
 Mile Edwige Deviaminck,
 Mile Oodelieve Deviaminck,
 Ses purenta et aillés,
 not le douleur de faire part du

décès de Mime Pierre PREVEL.
née Solange Deviaminck, survenu a Bayonne, le 10 mai 1977, dans sa quatre-vingtième année Les obséques uni eu lieu au cimetère du Père-Lachaise, dens la plus stricte intimité

- Mme, née Jacqueline Roch,
M. Jean-Cisude Rowe.
Et leure snfante.
font part du décès, dans sa quatrevingt-septieme année. de
Mme venve Henri Rocu.
née Lea Trenta
leur mere, belle-mère et grand-mère,
le 2 mai 1977, à l'Haŷ-les-Rossa
Les nbseques ont été célèbrees
dans l'intimité et l'inhumation a eu
lieu à Cranvilla
9, evenue Meuge,
78170 La Celle-Snint-Cloud

— Mme Sernard Sebaut. Mme Albert Bonhomme et Illa
Le Just de Oatsillon (E.R.) et Mme,
Francis Porasté et leure enlante
ont la douleur de faire part du
décès de Mr Bernard SEBAUT.

M' Bernard SEBALT.
ancien evocat.
ancien conseiller à la
Cour de cassalion de Tunis.
diplôme de l'Ecole
des langues orientales,
officier de la Legion d'hanneur.
officier de la Legion d'hanneur.
survenu à Tunie. le 28 avril 1977,
dens sa quaire-vingt-cinquième
année.

 Mins Louis Triollet, son épouse, M et Mue Jean Triollet, Mire Marie-Louise Triollet, ses enlanta.

Mils Chantal Triollet, sa petitefille.
Mile Jeanne Triollet, sa sœur,
Et toute sa famille,

Mile Jenne Trioliet, as sœur, Et buite sa famille, ont la douleur de Iniré part du décès du doctenr. Lents TRIOLLET, chevalier de la Légion d'honneur, endormi dans la paix de Seigneur. le 11 mai 1977 dans se quatre-vingt-neuvième année. neuvième année.
Les obséques ont eu lieu oane l'in-timits le sameril 14 mai, en l'église de Bouchemaine (Maine-et-Loire).
Les Jumelles e. Bouchemaine 49mm Angers.

- M Elie Levy, ses fits Alban et

Ariel, Et sa famille, expriment leurs remarciements émus à toutes les personnes qui ont partage nu tente d'adoucir leur peine, et. à un mois din décès de Viviane LEVY.

lis demandant à seux qui l'inst almée de lui consacrer une pensée ce 16 mai

-- Mme Georges Ridel,
Antoine et Laurent Ridel,
profondément touelus per les marques de sympethie qui leur ont éte
témoignées lors du décès de
M. Georges RIDBL,
expriment leur eincère gratitude à
ceux qui se sont associés à leur
peine.

M. et Mme Jacques Roger.
M el Mme Dominique Coudrean.
M Alain-François Roger.
Et tonte la familic.
prolondèment teuchés des marques

Anniversaires - Françoise rappelle à ses amis qu'il y a deux ana le 16 mat. Gilbert MURY. disparensant brutelement. Que son souvenir leur soit particulièrement présent ce jour-là.

Le président, les membres du conseil d'adminieration et le personnei de la P.N.S.E.A. prient toutes les personnes 'Ayani connu et almé leur mollaborateur, collègue at ami Beruard DELORME, da participer ou de s'unir d'intention à la messe qui sere célèbres le mardi 17 mai, à 10 h. 30, dans le chœur de l'église Baint. Pierre de Chaillot. 33, evenne Marceau, 75005 Parie

 l.a messe qui était prevue le 24 mai pour le dixième anniver-saire du décès de Cinn dai DUCA, sara célébrée le lundi 23 mai. Visites et conférences

WARDI 17 MAI

VISITES CUIDESS ET PROMENADES — 15 b. 52. rne SaintDenis Mme Bacheller : «Saint-Leu.
Saint-Gilles, l'église des chevallers
du Saint-Sépulers «
15 b. 9. rue Pierre-Bourdan.
Mme Legregeois : e Le faubourg
Saint-Antologe».

MARDI 17 MAI

15 h., metro Pere-Lachaise.

Mme OSwald: «Le cimetière du
Pére Lachaise».

15 h., façade mairie, Mme Pajot:
15 h., façade mairie, Mme Pajot:
15 h., façade mairie, Mme Pajot:
15 h., l. rue Saint-Louis-en-l'IIe:
16 h. h. rue Saint-Louis-en-l'IIe:
18 h. l. rue Saint-Louis-en-l'IIe:
18 h. l. rue Daru: «La cathédrale russe» (Connaissance d'Ici et
d'ailleure).
15 h. 20. 12. rue des Nonnesinsd'Aumont. du Sens, égiss SaintPaul» 1M de La Rochel.
15 h. portail de l'église, place
Saint-Thomas-d'Aquin: «Le novicitat des dominicaine et le cloître de
Baint-Thomas-d'Aquin: (Paris at son
histoire)
10 h. 30. 21. rue Saint-Louisen-l'IIs: « Ile Saint-Louisen-l'IIs: « Ile Saint-Louisen-l'IIs: « Ile Saint-Louisen-l'IIs: « Ile Saint-Louisen-l'IIs ( Ile S

TO DIE STORY OF THE STORY OF TH

京本共 五年苦華原

-24

F.4

France 15 h., P.I.A.P., 30, rue Cabania, M. Perez Guerraro : «Les questions que les pays en vole de développement posent aux pays développes (C.R.I.D.).

Saches préparer votre plaisir : Byant de boire votre SCHWEPPES Bitter Lemon retournez la booteille.

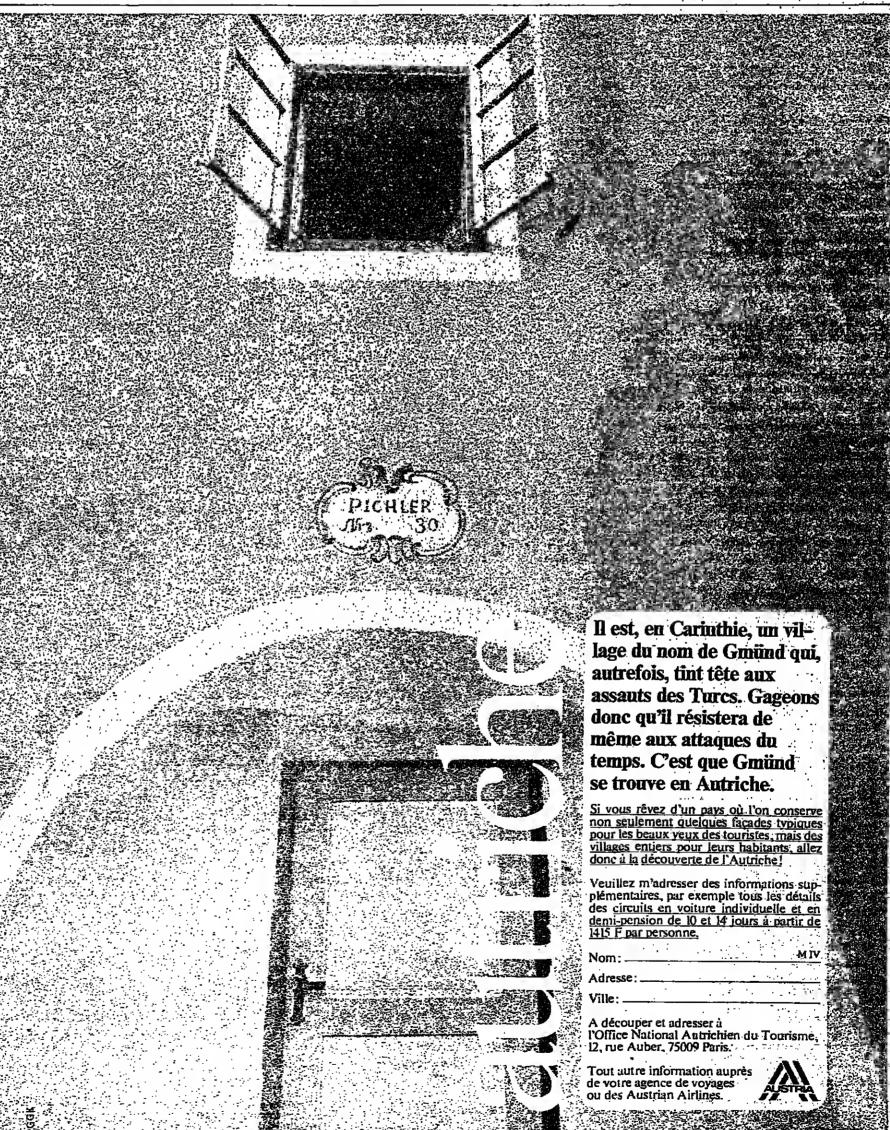

### BANQUES

### L'énorme scandale du Crédit suisse

La Commission fédérale des banques suisses vient de reprocher ò lo direction générole du Crédit sulsse, l'une des trois grondes banques de la Confédération, de ne pas avoir exerce une surveillance suffisonte sur les octivités de sa filiale de Chiasso Pourtont, cette direction savait depuis 1963 que la filiale en question était en relation d'offaires avec une société sise ou Liechtenstein, la Texon Finanzanstolt, por l'intermédioire de loquelle étoient plocès de foçon plus ou moins illégale les fonds évodes d'Italie... Le scondale secoue le système bancoire suisse tout entier.

DEMISSION des principaux diri-geants du Crédit suisse, troisième banque belvétique, rumeurs les plus tolles sur des c détournements e et des « trous » dont le montant augmente chaque jour, offre dramatique d'une aide par les grands établissements, baisse temporaire du franc suisse, inter-relletique au Coussé. (Parlepellation an Conseil national (Parlement): « Jamais, de mémoire de banquier, un tel tremblement de terre o'n secoué le monde des finances helvétique. » (La Gazette de Lausanne.) Ce qui est deveno maintenant le « scan-dale » du Crédit suisse « entame sérieusement la réputation de la Suisse, place financières. (Journal de Genève.) Il y a vraiment de quoi, si l'on juge par les informations qui filtremt peu à peu sur cette affaire.

Tout a commence par un communique Tout a commence par un communique diffusé le 14 avril par le Crédit suisse, selon lequel l'établissement avait enregistre des « pertes substantielles » a la suite d'opérations non autorisées entre sa encursale de Chiasso et « un gros client étranger, holding financier possédant divers intérêts en Europe et outremer ». Le « trou » était évaine à 250 millions de france suisses (environ 500 millions de fra lions de francs suisses (environ 500 mil-lions de francs) et l'enquête préliminaire menée par la banque révéiait que la direction centrale avait « caché pendant une trop longue période » au siège de Zurich des informations sur la situation et la trésorerie de ce « client » « Aucun de nos créanciers et de nos déposants ne subirn de préjudice », avait ensuite précisé la banque, « toutes les pertes étant couvertes par un prélèvement sur lions de francs suisses (environ 500 milles réserves internes, d'un montant supérieur d 1 miliard de francs suisses e 12 millards de francs irançais!

12 millards de francs français. Cette nouvelle fit sensation, sans pourtant étonner vraiment les initiés. Des « accidents « avaient déjà en lieu les années précédentes : la filiale suisse de la Lloyd's Bank à Lugano avait perdo 23 millions de francs suisses et l'Union de banque suisse, deuxième banque du pays, 142 millions de francs suisses à Zurich. À la suite d'opérations maihenreuses ou délictueuses sur les changes. Cette fois-ci, pourtaot, il ne s'agissait plus de changes, mais de « détournements » et d'e investissements maiheuments » et d'a investissements malheu-reux « effectués en Italie. Etant données la situation de ce pays et la crise mon-

diale, la chose était plausible.

Une dizaine de jours après, une ventable bombe éclata: agissant de son propre chef et en l'absence de plainte do Crédit suisse, le procureur du district de Sottoceneri, dans le canton do Tessin, inculpait d'infraction à la foi dédérale sur les bargers les trois dirifédérale sur les banques les trois diri-geants de la succursale de Chiasso, déja geants de la succursale de Chiasso, deja suspeodus, et les falsait écrover. De plus, il faisait connaître que 2,2 milliards de francs suisses (4,3 milliards de francs français déposés par un millier de personnes depuis de nombreuses années avaient été « détournés » au bé-néfice de la société financière Texon domiciliée à Vadux, capitale du Lichtenstein, et que la perte sur les sommes ainsi places pouvait s'elever à covi-ron 1 miliard de francs suisses 12 mil-liards de francs français). Dans la nuit, amuniqué émanaot de la Banque

nationale suisse et des deux autres gran-des banques commerciales, la Société de banque suisse et l'Union de banque suisse, annonçait qu'une alde de 3 mil-liards de francs suisses i 6 milliards de francs français; était mise, en cas de besoin, à la disposition du Crédit suisse. Ce dernier déclina Foffre, mais une telle initiative, destinée à éviter une panique aux guichets du Crédit suisse, provoqua un véritable Crédit suisse, provoque un véritable séisme dans le pays : le franc suisse baissa, les cours des actions des banques chutaient en Bourse et la communanté financière internationale commença è se poser une série de questions : «Où?», « Commené? » et « Pourquoi? »

#### Les placements fiduciaires.

A la première question, la réponse est facile : Chiasso est une localité, située exactement à la frontière avec l'Italie, con loin de Lugano, et au point le plus méridional du pays. Une terre d'accuell rêvée pour la « noria » des capitaux italiens, qui o ont cessé de franchir cette frontière, situite à 50 kilomètres de Milan, avec une facilité déconcertante. Les mille déposants du Crédit suisse à Chiasso sont probablement tous des Italiens effrayés par la situation politique, qui ont fait « passer » des centaines de milliards de lires par les voies les plus diverses, octamment sous forme de valises de billets que les banques suisses renvoyalent, et renvolent toujours en paquets bien ficelés à la Banque d'Italie. De temps à antre, celle-ci retarde l'échange pour essayer de décourager les transferts, mais en vaim. exactement à la frontière avec l'Italie.

### L'octroi de garanties

A la séconde question — « Comment ? «.

— la réponse est plus difficile, car elle met en jeu tout le système des dépôts étrangers dans les banques suisses. Tout d'abord, une taxe de « dissuasion » de 10 % par trimestre, 40 % par an frappe les sistes l'autient de 1000 france. dépôts liquides de plus de 100 000 francs suisses, ce qui oblige les déposants et leurs banquiers à choisir des placemeots en actions ou obligations suisses ou étrangères, en euro-dollars ou en participations dans des aftaires sur toute la planète.

Ensuite, les banques, pour ces place-meots dis fiduciaires, effectués sur les ordres des clients, ne sont responsables que de l'exécution matérielle de ces ordres et ne sont en aucune façon res-ponsable de sont final de ces capitaux ni des risques qu'ils encourent. Dans certains cas, elles peuvent donner teur garantie, mais alors la loi fédérale les oblige à intégrer de tels engagements dans ieur bilan et à maintenir le niveau de leurs tonds propres à 10 % du total des dépôts. Enfin, une formule très utilisée en Suisse est celle du « tace à face », où les banques se bornent à mettre en rapport prêteura et emprunteurs, saits prendre aucune responsabilità ni d'un côté ni de l'autre et enconsabilité ni d'un côté ni de l'autre et sans faire figurer les opérations à leurs bl-lans. Elle permet souvent d'assurer une rémunération plus forte pour des emplois discrets.

Dans le cas de la succursale de Chiasso, les dépôts des clients étrangers, soit avec leur accord, soit à leur insu— l'enquête le dira ou ne le dira pas,— ont été employés à financer des investissements en Italie evec la garante du Crédit suisse, mais sans — apparemment — en référer à la maison mère. In cour pes mérations se trouvaient. Dn coup, ces opérations se trouvaient en infraction avec la loi fédérale sur les engagements des banques, avec le code fiscal, qui impose une retenue à la source de 33 % sur les intérêts ainsi obtenus, et surtout se trouvalent enga-ger le Crédit suisse dans des investis-sements à long terme financés avec des capitaux à court terme.

#### Le dilemme

Or ces investissements ont été man-vals. Pour l'essentiel, ils se soot portés sur le puissant conglomèrat italien, Winefood, qui assure la distribution de 25 % du vin de la péninsule et contrôle cinquante sociétés, dont des centres de vacances à la mer et à la mootagne, etc. L'affaire s'est développée rapidement mais avec une rentabilité insuffisante et a été durement frappée par la crise : les capitaux placés se trouvalent donc « gelés » de manière très classique, sans

possibilité de mobilisation rapide. Un tvénement aliait sans doute faire décou-vrir le pot aux roses : l'amnistie fiscale accordée à la fin de 1976 par le gouver-nement italien aux capitaux expatriés. nement italien aux capitaux expatriés. Enquête, incuipation par le procureur, scandale, démission de trois des principaux dirigeants et du président d'honneur : on coonaît la sulte. Au siège do Crédit suisse, on se déclare encore incapable de chiffrer l'importance des opérations incriminées, « une comptabilité parailèle « ayant été tenue à l'insu des dirigeants. Pour les milieux financiers suisses, cela revient à poser le dilemme sulvant : on la direction ignoralt tout, et cela jette un jour cruel sur sa gestion : ou certaines compileités existaient, ou tout au moins certaines complaisances vis-à-vis du groupe italien Winefood par le truchement de Texon, minuscule boîte aux lettres du Lichtenstein.

Texon, minuscule boîte aux lettres du Lichtenstein.

Eo attendant les résultats de l'enquête générale qui a été lancee, et ceux de l'instruction ordonnée par le procureur de Sottoceneri, le Crédit suisse a saisi les gages sur lesquels portait sa garantie. Cela l'a amené à prendre le contrôle total des groupes ila société Texon, de Vaduz, le conglomèrat italien Winefood, etc.), où les capitaux garantis se trouvaient investis, pour essayer de se trouvaient investis, pour essayer de limiter les dégâts. Not ne sait quello sera l'importance des pertes finales, après consolidation ou liquidation. Ce qui est sur, en revanche, c'est la suspiclon jetée sur la banque helvétique (ce qui est arrivé au Crédit sulese pourrait se produire ailleors), c'est la relance de la controverse sur le secret bancaire, et c'est le renforcement du contrôle fédéral

sur les banques heivétiques. Voltà ce qu'il en coute d'investir à long terme avec des capitaux à court terme, et de ne pas surveiller les succursoles. Espérons, pour le Crédit suisse, que ce soient les vraies raisons de cette lamentable affaire. Dans le cas contraire, la plus ancienne banque helvétique subi-reit un dommage irréparable, et les autorités fédérales se verraient obligées d'intervenir plus qu'elles ne voudraient pour préserver l'image traditionnelle de la Suisse, refuge pour les capitaux et temple de la discrétion.

### Un entretien avec M. Claude Pierre-Brossolette

(Suite de la page 23.)

Je rappeleral que ces opérations, qu'on désigne souvent dans le jargon professionnel par son appellation an-glaisa de crédits roll over, consistent à ouvrir un crédit pour une durée de par exemple, trois ans mais finance par des

Nous nous efforçons de reserver ce genre d'opérations à deux catégories d'emprunteurs D'abord à nos clients habituels, français ou étrangers ; en-suite, aux bénéficiaires de crédits à l'exportation. Il est devenu, hélas, courant que les ventes à crédit à l'étranger

### Les emprunts à l'étranger

### se poursuivent au même rythme...

- De quel crédit jouissent actuel-- De qua creau jouissen acque-lement les emprunieurs français sur le marché international ? Le rythme des emprunts s'est-ü ralenti depuis le début de l'année ? Pourriez-vous nous donner quelques indications chi[frées à cet égard ?

- Le crédit dont jouissent les em-— Le credit dont jouissent les em-prunteurs français continue d'être ex-cellent et n'a nullement été affecte par les péripéties de la politique intérieure française. Aussi les entreprises français-ses peuvent-elles emprunter à un taux considéré comme favorable, sur le mar-ché international.

che international

« Les opérations d'emprunt se sont
poursuivies au cours des derniers mois
à peu près ao même rythme que celul
enregiatré dans la courant de l'année

Les émetteurs publics (rançais ont Estimez-vous qu'il résie encore une grande marge d'endettement?

emprunté environ 2 millards de dol-lars au cours des quatre premiers mois de 1977, contre un mootant de l'ordre de 4 millards de dollars pour toute l'année 1976.

ressources plus courtes qu'il faut re-nouveler, le taux du prêt étant révisé à crédit en devises que nous finançons chaque opération de refinancement sur l'euromarché.

Pour deux raisons au moins, la France, ou si vous préfèrez les entre-prises françaises, pourrait sans diffi-cuité continuer à s'endetter dans d'un-portantes proportions. La première est que la Banque de France dispose de réserves de change importantes, notamréserves de change importantes, notamment sous forme d'or, ce qui représente pour les éventuels prêteurs un gage très rassurant. A cela s'ajoute une autre considération qui nous amène à la deuxième raison à laquelle je viens de faire allusion un prêteur ne s'intéresse pas seulement au gage que son débiteur est capable de lui offrir. Il juge la situation de ce dernier de façon évolutive, en jaugeant sa capacité à sumonter ses difficultés actnelles. Or, sur ce point, notre pays jouit d'una excellente réputation auprès des financiers internationaux qui savent que les entreprises et les banques françaises ont toujours remboursé les crédits étrangers qui leur ont été consentia C'est pourqui leur oni été consentia C'est pour-quoi la France, à mon avis, dispose d'une très grande marge d'endettement.

Ce qui, bien entendu, ne veut pas dire qu'elle doive l'utiliser\_ — En serait-il de même en cas de victoire électorale de la gauche? - La Prance resterait la France.

- Les déficits des balances de paiements d'un grand nombre de pays, notamment du tiers-monde, ont été de plus en plus financès par des prêts bancaires. Une certaine inquiétude se manifeste aujourd'hui ments ainsi contractés. Partagez-vous cette inquiétude? Pourriez-vous nous dire dans quelle mesure le Crédit lyonnais est, pour sa part, engagé dans ce genre d'opérations?

- Les déséquilibres qui sont nés du quintuplement du prix du pétrole ont été pour une part financés par le sys-tème bancaire. A première vue, rien n'est plus normal : tout système financier plus normal : tout système financier dont les banques font partie est par définition même composé, d'une part, par des créances et d'autre part, par des dettes qui se correspondent exactement. Le renchérissement de l'énergie a fait apparaître d'importants déficits dans un certain combre de pays mais, d'un autre côté, a suscité la création d'une épargne équivalente dans d'autres. Il était donc dans l'ordre des choses que cette épargne, par différents canaux. cette épargne, par différents canaux, notamment bancaires, finance les défi-cits. Le tout est una question de mesure. Et, effectivement, on a pu s'interroger sur la capacité de rembours'interroger sur la capacité de rembour-sement d'un certain nombre de pays, mais, jusqu'à maintenant, les problèmes soulevés ont pu être résolus, octam-ment par l'intervention des institutions internationales spécialisées (Fonds mo-oétaire, d'iférents fonds d'aide

» Dans ce domaine, la Crédit lyonnais observe beaucoup de prudence. Ban-quiars, nous analysons le risque d'une opération de façon orthodoxe. C'est un tait que nous avons peu participé au financement des balances des palements courants des pays en voie de développement dont les problèmes relèvent à notre avis d'autres procédures finan-cières. Quand une opération de ce genre se présente à nous, nous nous donnons pour règle d'examiner ao plus près la qualité du débiteur. A cela s'ajoute la règle que nous nous impo-sons nous-mêmes et dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir que nous prets à taux variables libellés en

— D'une jaçon plus generale, les banques françaises fouent un grand rôle à l'extérieur des frontières de l'Hexagone, rôle qui est souvent mé-connu par l'opinton publique. Esti-mez-vous opportun de continuer à pratiquer cette politique d'expansion à l'extérieur.

devises.

 Effectivement, l'opinion publique l'ignore trop : les banques françaises sont parmi les premières du monde par l'importance de leurs bilans et par celle de leurs réseaux internationaux. Il suffit de leurs reseaux internationaux. Il suffit de rappeler que le Crédit lyonnais était la première banque, de la planète en 1914 et qu'il emploie actuellement directement ou indirectement envirou dix mille personnes à l'étranger. En dehors da quelques banques américaines, dont heaucoup sont plus internationales que nationales dans leurs activités, seules les banques aprégiéres sont comme les banques de la comme de nationales dans leurs activités, seules les banques anglaises sont comme les ban-ques françaises, largement implantées sur les cinq continents les banques allemandes, Italiennes on japonaises ne disposent pas, et de loin, d'un appareil aussi étendu. J'ajonterai que le réseau international des banques françaises constitue un soutien précieux pour nos entreprises exportairices, un étément de notre présence et de notre prestige à entreprises exportances, un element de notre présence et de notre prestige à l'étranger et une source de recettes en devises. C'est un fait que les Français foot de bons banquiers et que la banque est un des domaines où la France a le mieux réussi. Ce n'est pas immodestie de ma part que de le constater.

depuis qu'il est nationalisé, n'o jamais reçu aucune consigne du gouverne-

prendre de risques quand nous le jugeons nécessaire.

- On dit que le Crédit lyonnais,

- Nous avons la charge, dans le cadre d'une réglementation bancaire très pré-

cise, de payer chaque année queque 5 milliards de francs destrais généraux constitués principalement de salaires et de charges sociales, ce dis implique que l'on dégage par priorité halitoettes nettes correspondantes. N'appelez-vous pas cels une consigne ?

- Pour justifier la nationalisation complète du secteur du crédit, les partisans du programme commun offirment que l'Etat doit se rentre maître de la distribution du credit maire de la distribution du créat pour pour faire respecter l'orien-tation des pouvoirs publies. Estimezbous que le devoir d'une banque, l'âtelle nationalisée, est de se conformer à ce qu'on appelle in loi du marché ou bien de suivre les orientations données par le pouvoir politique?

ou bien de suture les orientations données par le pouvoir politique?

— Le statut juridique des banques et la maîtrise de la politique du crédit sont deux problèmes distincts.

« En règle générale, les entreprises françaises constituent des cellules autocomes soumises à la concurrence. Elles dolvent à la fois équilibrer elles-mêmes leurs opérations et viser la meilleure rentabilité possible. Elles sont donc obligées, quel que soit leur statut ou leur propriétaire, de s'inspirer principalement pour leurs opérations d'un critère de rentabilité financière. Cela dit, si des opérations j ug é e s souhaitables apparaissent soit trop risquées, soit insuffisamment rentables financièrement, les pouvoirs publies disposent de trois moyens puissants pour qu'elles soient réalisées : les prêts et subventions de l'État, la garantie do Trésor et les bonifications d'intérêt. Ces deux dernières procédures sont très largement utilisées par l'intermédiaire du système bancaire en général ou d'institutions spécialisées en faveur de l'exportation, de l'agriculture, du logement, des P.M.E. et de l'industrie.

» Par ces moyens et par la réglementation bancaire, les autorités peuvent, à la limite, diriger totalement le crédit.

» Si l'oo voulait demander aux banques de prendre en charge, sans bonification ou sans garantie, des opérations déficitaires, il faudrait alors socialiser leurs frais généraux et les soustraire à la concurrence. L'oo sortirait alors de notre régime actuel d'économie du marché. Cela ue relève pas de la nationalisation telle qu'on l'entend habituellement mais d'une conception fondamentalement différente du fonctionnement de l'économie. «

l'économie.

Propos recuellis par PAUL FABRA et FRANÇOIS RENARD.

### Washington veut soumettre les banques étrangères aux mêmes contrôles que les établissements nationaux

Le conseil d'administration de la Le conseil d'administration de la réserve f é dérnle va blentôt soumettre au congrès un projet de législation visant à placer les quatre-vingt-huit banques étrangères qui opérent aux Etats-Unis sous contrôle fédéral, comme mettre au Congrès un projet de legisla-Etats-Unis sous contrôle fédéral, comme le sont les établissements nationaux. Jusqu'ici ces banques n'étalent soumises qu'au contrôle — beaucoup plus lâche — dn gouvernement des Etats où elles travaillent, mai non à celui du gouvernement fédéral.

nement fédéral.

Aux termes de ce projet, qui aurait toutes chances d'être adopté, les banques étrangères ne pourraient pas éten-

Jeudi 9. vendredi 10 juin ladastries et politiques NUCLÉAIRES La urelifération Avec Jean-Claude COLLI, Pierre DESPRAIRIES, Achille FERRA-RI, Yves GIRARD, CI PIERRE Inscripitions : CEFRI, 30, rue Cabania, Paris-14°, tél. 336-04-41

dre leurs activités dans certains états. Elles seralent contraintes de ne plus garantir de souscriptions, sauf lorsqu'il s'agirait de la vente de valeurs étran-gères. Ces mesures toucheralent surtout

gères. Ces mesures toucheraient surtout les banques suisses et allemandes qui opèrent aux Etats-Uns. Les banquiers américains craignent d'ailleurs que des mesures de rétorsion ne soient prises à leur encontre dans ces deux pays.

La nouvelle loi n'affecterait pas toutefois les banques étrangères qui contrôlent des tirmes opèrant dans plusieurs pays, telle la Deutsche Bank de Ffrancfort, qui est tortement ilée aux intérêts internationaux de Mercedes Benz Enfin les banques étrangères seraieot tenues les banques étrangères seraieot tenues de s'assurer auprès de la Rederal Deposit Insurance Corporation. Les autorités fédérales s'inquiétent de

la croissance rapide des activités des banques étrangères aux Etats-Unis Leur capital a augmenté en quatre ana de 30 % et s'élève actuellement à 78 milllards de dollars. Il s'agit de protéger contre la concurrence étrangère les treize mille cinq ceots banques moyen-nes et petites qui se disent à tort on à raison menacees par ces nouveaux venus.
M. Henry Reuss Idémocrate. Wisconsini. qui a'apprête à soumettre au Congres is couvelle legislation ne s'inquiète pas, apparemment, de l'extension constante des activités des banques américaines à l'étranger. — L. W.

### Trois particularités des banques nationalisées

En quoi la politique et la gestion d'un établissement nationalisé de crédit comme le Crédit ironnais di//èrent-elles de celles d'une banque

— Commé les banques nationalisées sont soumises aux mêmes régles et lois (code de commerce, code des sociétés réglementation bancaire) que les banques privées, qu'elles exercent la même activité qu'elles sur un marché concurrentiel, on peut dire d'une façon générals qu'elles visent les mêmes objectits et utilisent les mêmes méthodes d'aution

et utilisent les mêmes méthodes d'action et utilisent les mêmes méthodes d'action » Ce qui distingue les établissements nationalisés c'est en définitive un petit nombre de particularités assez minces. La première tient au fait qu'ils n'ont en fait qu'un seul actionnaire, à savoir l'Etat. Cet actionnaire, bienveillant et un peu lointain, s'est toujours abstenu de procéder à des augmentations de capital. En revancha, il nous a laissé metire en réserve une partie de nos bénéfices mais, incontestablement. l'absence d'apports d'argent frais peut nous poser des problèmes, surtout maintenant. poser des problèmes, surtout maintenant, car avec le développement de l'actionna-

car avec le developpement de l'actionna-riat du personnel, nous sommes amanés à distribuer des dividendes importants. « Une deuxième caractéristique des établissements nationalisés est que l'Etat sollicite parfois leur con con rs pour financer des opérations sympathiques parce qu'elles servent l'intérêt général. mais dont la rentabilité peut être faible oo oulle. C'est ainsi que les banques nationales sont des actionnaires impor-tants de l'IDI (Institut de développement industriel), qui n'a jamais distribué

de dividendes ce que nous savions à l'avance. Ce genre d'opérations n'est acceptable qu'à condition de rester dans des limites étroites, car nous sommes soumis aux contraintes de la concur-

\* Enfin. une troisième particularité tient à ce que notre statut nous interdit d'adopter un certain style, celui, si l'on peut dire, que la tradition attribuait aux banques d'affaires. Nous nous abstenons de faire ce qua l'on appelle dans le jargon da la protession des « coups « . c'està-dire des opérations qui tont en étant parfaitement légales, pourraient apparaître un peu trop acrobatiques ou d'une moralité contestable. Cela ne veut nullement dire que nous ne savons pas

ABRAHAM-FROIS/BERRESI Income de la valeur, des prix et de l'accumulation l'accumulation
Cours d'analysa macroéconomique
Controverses sur le système keynésien.
Economie et créatioe collective
Acconnie de déséquilibre ALPHANDER BARRERE et ALII BARTOLI de BOISSIEU/FARGUEZ/ZAGAME microéconomia Inflation al chomage ap France Dynamique de la croissance dans un monde fini GLAIS-MARCZEWSKI MEADOWS et ALII mande fini Le niveau de vie en U.R.S.S. De le Révolution d'octobre à 1980 Fiscolité et croissance Economie des intermédiaires financlers PAYLEYSKI PERCEBOIS ECONOMICA, 49, rue Héricart, 15' - Tel. : 578-12-92



#### RUGBY

### Béziers-Perpignan en finale du championnat de France

Pour la sixième fois en sept ans, Béziers, qui a battu Nice 15 à 10, samedi 14 mai à Lyon, disputera la finale du championnal de France. Son adoersaire sera Perpignan, vainqueur de Romans par 9 à 6, dimanche, à Toulouse, Les deux éautres se rencontreront le 29 mai au Parc des Princes. Béziers, qui domine le rugby français depuis ces dix dernières années, affrontera donc un des clubs les pluo prestigieux. Les Catalans, en effet, ont défà obtenu sept jois le titre. Cependant, la dernière finale qu'ils disputèrent remonte d

### Un bel avenir pour le vétéran

De notre envoyé spécial

Lyon. -- On s'attendalt à un combat d'eurochs, deux packs front contre tront, la mufle é terre et broutant l'herbe. Au lieu de quoi noue etimes - du moins dans le première phase - un grano incendle d'herbe folle s'allumant d'un bout à l'autre du terrain en un mouvement incessant de baiencier. Assurés de ne rien tirer Oe bon d'une lutte en silo, les Niçois avalent prie le parti de lancer et de relancer teurs arrières (usqu'é épuisement C'est à cet épulsement qu'ile sucnt après evoir tenu le dragée heute à la puissante cohorte du

La turbulence niçoles et l'énorme travail de Sappa, grand preneur de bailes en touche et capable de briear é lui seul, d'un coup de reins, la défensa biterroise, ont fait que Nice etteignit le repos avec les quatre points que vaut un essal, tandis que Béziars es contentait des trole points d'un coup de pled de pénalité.

La victoire pouvait-elle revenir au challenger? Un petit den la falsait redouter aux uns, espérer aux autres : l'incapacité que montraient les Biterrols à maner jeur jeu d'avants, sinon par instants, ces instants fulgurants où leurs maillots rouges tournolent comme des touples écarletes.

A cinq minutes de la fin du empa réglementaire, Béziers, le grand Béziers, n'eveit porté con evance qu'à 5 points (un essal transformà) et restalt é la marci de la moindre ection de desperado, que tentiaient à ce vétéran des fineles. les Niçols. Vingt fole ceux-cl avaient

st maledroits à force de vouloir contraindre le sort. Vingt fois lie furent cloués eu sol par les trole quarta biterrola qui finirent par feire ouble. que leur équips tenant sa réputation d'une ligne d'avants inimitable. Ce samedi 14 mei, 6 Lyon, Bézlere feisaif feu de ses quinze loueurs et c'est de l'arrière que venalt le denger,

Appliqués d'ebord à éteindre l'incendia dans leur propre camp. Febre, Rivallo, Pestell, Mioch (entré eprès l'élimination de Cabrol, blessé), Séguler et l'Inusable Cantoni s'employèrent ensulte é l'attiser de l'autre côté. Fonçani comme une meute aussitöt que les trois-querts niçois préparaient leur offensive, semblani ee multiplier par deux des que Richard Astre - celul-là, feut-lì an parier? - les alerteit, lie se eont enroulés comme un lasso eutour de leurs vis-à-vis, qui finirent par lâcher la halle dans les bras de Séguler Celui-cr n'evalt plue qu'é filer vers ligne de but qu'il lorgnalt en vain depuis vingt bonnes minutes it en conneissait le chamin, a'en étant sans cesse rapproché dans des essaula répétés, mais menqués de

Que, per jà-dessus, l'omniprésent Sappe ait provoquà le demler essal ne changealt plus rien é l'affaire Béziers atait finaliste, ce qui n'est pas nouveau, Qu'il le doive un peu plus à ses arrières qu'à ses evants, vollà cui peut assurer un bel evenir FRANÇOIS SIMON.

### Les Catalans vingt-deux ans après

De notre correspondont

Toulouse. — Le drapeau cata-lan sang et or flottera donc le 29 mai sur le Parc des Princes, près de la bannière rouge et bleuo que par trois ou quatre offensives languedocienne. La victoiro de l'U.S.A. perpignanaise sur Romans dimancho 15 mai à Toulouse per-met aux Catalans de disputer la met aux Catalans de disputer la finalo du champlonnat do France contre Béziers. Il y a vingt-deux ans que le rugby catalan atten-dait ce jour-là. Mais des vingt-sept mille spectateurs du stadium municipal do Toulouse sont restes sur leur faim, et cette demi-finale a laisse un goût d'ina-chevé.

Les deux équipes avaient choisi délibérément la prudence, con-

### D'un sport à l'autre...

HALTEROPHILIE - La Chine populaire participera pour la promièro fois, du 17 au 25 sep-tembro, à Stuttgart, aux cham-pionnais du monde d'haltèro-philie.

MOTOCYCLISME. — L'Austra-lien Jack Findlay s'est griè-vement blessé lors d'une chuto, le 15 mai à Imola, au cours de la course des 500 cm3, Transporté sans connaissance à l'hôpital, il souffre d'un trau-matisme cranien. Les médecins réfusent de se prononcer avant quarante-huit heures.

que par trois ou quatre offensives de style à mettre toat eu crédit de Romans en fin de match.

Ce fut pour l'une comme pour l'autre équipe, la demi-finalo de la peur de mai faire, ce qui amena les deux demis d'ouverture à dégager constamment en touche. Il y en eut eu total soirante-neut solvante-neuf.

Dans cette fureur dense, mais toujours correcte, aucun des deux packs ne prit, dans la remise en jeu, un avantage très net. La fougue, la jeunesse des avants de Perpignan, leur permirent tout de même de dominer dans le, jeu

ouvert. Perpignan a donc vaince, mais pas convaincu, au cours de cette dami-finale do niveaux technique moyen, mais animée îl faudra tout de même d'autres arguments le 29 mai en Parc des Princes pour tenir tête aux gens du Languedoe

du Languedoe
L'entraîneur perpignanais annonçaît, avec un demi-sourire

e Pour jouer contre Béziers, nous
avons des idées... s
Possible, mais les Catalans devraient prendre d'autres risques,
beaucoup d'autres risques, s'ils
reulent surprendre, dans do ux
semelines à Porte une femilies semaines, à Paris, une équipe biterroise qui les e déjà bettus trois fois cette saison.

GEORGES CUBAYNES.

### **JUDO**

### Français et Soviétiques ont dominé les championnats d'Europe

De notre envoyé spécial

Qu'on aimerait ne pas avoir é en parlor de ces serviteurs discrets du bon ju0o. Male it y e 0es jours où l'on ne voit qu'eux sur le tatami. Ils font et défont les victoires Alors, parions-en l Parce qu'au cours de cas championnats d'Europa seniors - ofganisés du 11 eu 15 mei - ile se cont un peu trop manifestés et que des combattants de tous les pays ont eu à en pâtir.

Un bon arbitre — Dieu merci I il y en a - Coit appliquer un règlemeni passablement compliqué tout combat. Il doit - laisser jouer -, male il dort aussi arrêter les assauts en cas de denger II doit faire la Oiftérence entre la lettre et l'esprit du code judo. En clair, il taut qu'il puisse se mottre dans la peau des champions, eutrement Oit evoir été d'arbitre ne risque pas de provoquer une mauvaise eurorise. En revanche. avec ceux qui n'ont Ou lu0o qu'une conneissance théorique, gare aux pénalités imagineires, à le dévaluation ou à le surestimation des attaau laisser faire dangereux. C'est à hurer queno ces personnages tont, de surcroît, un erbitrega politique. Et les juges des pays oe

CYCLISME

**GYMNASTIQUE** 

Maertens, de la Vuelta au Giro...

Pour Freddy Maertens, lo Tour d'Espagne s'est termine dimanche 15 mai, comme il avait commence vingt jours auparavant par un de ces sprints victorieux dont il détient le secret. Au total, le champion du monde a gagné treixe étapes sur dix-neuf, battant un vieux record qui appartenait depes trente-six ans à l'Espagnol Delio Rodriguez et il a porté le maillot jaune de bout en bout, comme seuls l'avaient fait avant lui Julien Berrendero et Jacques Anquetil.

L'exploit — sans précèdent — est révélateur d'une condition physique brillante et d'uns volonté de vaincre qui habite le coureur belgo en permanence. Il ne doit cependant pas faire oublier que Maeriens a triomphé d'une opposition assez faible, au terme d'une épreuve relativement facile. Les problèmes auxquels il sera confronté à partir de jeudi 19 mai dans le Tour d'Italie apparaissent bien plus ardus En la circonstance, le lauréat du Tour d'Espagne affrontera notamment Gianbattista Baronchellt, vainqueur du Tour de Romandie devant Zoetemeik. Gimondi Delisie. Van Impe at Merckx. Un Merckx drou et

Baronchetti, vaniqueur du Tour de Romandie devant Zoetemeir. Gimondi, Delisle, Van Impe ot Merckx. Un Merckx dreu et inquiet qui tarde à recouvrer sa meilleure forme et qui s'interrogo sur son aventr : parviendru-t-il à remonter la pente avent le Tour de France, qui reste son principal objectif? Colui qu'on a surnommé le cannibale — le qualificatif conviendrait aujour-d'hut à Maertens — aborde de toute évidence les semaines décisives de sa saison et, pour tout dire, de sa carrière. — J. A.

Les Roumaines en colère

La Roumanie a choist, samedi 14 mai à Praque, de so retirer

La Roumaine a choist, samédi 14 mai à Prague, de so retirer des championnats d'Europe féminins a pour protester contre le manque d'équité des juges s. Paradoxalement, c'est au moment où Nadia Comanec: obtenait la noto maximale — 10 — à la poutre que les Roumains ont pris leur décision. Mais leurs reproches concernaient les notes, et surtout les héstiations précédentes des juges, lesquelles, solon eux, apaient désavantagé Nadia Comanec dans d'autres exercices. Il semble bien que les

Roumains sont persuadés que les juges subtesent l'influence des

tion de se tentr à resart de toute activité internationale « jusqu'il e que des changements interviennent dans les réglements. De source roumaine, on indique que la décision de se retirer des championnais de Prague curait été approuvéo par les délégations britanique, norvégienne, suédoise, finlandaise, espagnole et

La Fédération internationale de gymnastique (FIG) est naturellement dans l'embarras. Le retrait roumain a été qualifié de « regrettable » et d'« évênement fâcheux ». Le nouveau président de la FIG, le Soviétique Youri Titon, a déclaré qu'il appartiendra au comité exécutif de la Fédération internationale, qui se reunira le 24 août, de décider des suites éventuelles à donner au retrait roumain. — F. J.

**POLICE** 

RENFORCEMENT DES EFFECTIFS

A L'HOTEL DE VILLE DE PARIS

M. Daniel Benassaya, conseiller socialiste do Paris, a adressé, jeudi 12 mai, à M. Jacques Chirac, maire de Paris, une lettre dans laquelle il souligne que « les effectifs de police autour et devant les entrées de l'Hôtel de Ville ont été anormalement renjorcés demis les élections de morre derrier

puis les élections do mars dernier. Le 11 mai, ajoute M. Benassaya, des sections entières de gendarmes

mobiles, just au poing, montaient

une garde serrée devant chaquo

entrée, contrôlant fonctionnaires

A la préfecture de police on

dément que les effectifs de police

alent été renforcés à l'Hôtel de Ville, a Si cela s'est produit, c'est

uniquement en raison d'événomenis bien précis », indique-t-on.

visant par exemple les manifes-

tations sur la voie publique

et même certains elus ».

Un example presque caricatural : la tinale ou championnat par équipe entre la France et l'Union soviétique. le judo européen Sur les buil titres

Individuels, elles e'an sont adjugé eix. Pour les Français : moins de 65 kilos avec Yves Delvingt; plus da 95 kilos avec Jean-Luc Rouge : toutes catégories evec Angalo Parisi. Pour tes Soviétiques 60 kilos avec Pogorelov, moins de 71 kilos avec Vladimir Nevzorov: moins de 86 kilos avec Alexai Volossov. (Le Polonale Adam Adamczyk en moins de 78 kilos et l'Allemand de l'Est Deitmar Lorenz en moins de 86 kilos ont seul échappé é cette loi). En outre, les Français et les Soviétiques uns placé chacun deux eutres hommes sur le podium.

En clair, les chances des deux équipes sont rigoureusement égales, sur le pepter. Logiquement, elles errivent en finale. Sens grandes dit-ficultés pour l'Union soviétique, qui se détait successivement de le Finlande |6 victoires é 1), de la Roumanie (5 à 0), de la Grande-Bretagne (6 à 1) La France passe

facilement la Suède (6 à 0) et l'Au-

tricha le à III, mais s'scoroche plus ni avec l'Allemagne de l'Est (3 à 1), prétendant sérieux eu titre, L'an demier à Kiev, les Français oni bettu les Soviétiques Peuvent-II récidiver ? Alain Véret, qui a alé chempion du monde junior légar, rencontre Pogorelov, qui e bettu le en linele Ces super-légers. En moins O'une minute, it preno une option sérieuse sur le victoire en projetant le Soviétique, grâce é un mouvement la hanche II endigue tant blan que adversaire déchâiné Puis II reprend l'initiative, maie il porte ses ottaques à genoux. Or, le réglementation s étà modifiée la vaille même Oe l'ouvorture des championnets. Les assauts répétés portés é genoux cont désormais sanctionnes. Et les penalités o'accumulent contre Veret, meneçant d'ennuler son eventage tnittal II change alors de technique. Il enroule tour à tour son adversaire par les

hanches et les épaulee Et il gagne. Après Jul, Yves Delvingi monte sur le tapie, un titre de champion d'Europe tout neuf en poche, une éciatante victoire sur la vedette Oas championnets de Lyon en 1975, l'Allemand de l'Est Reissmann quel-

es minutes evparavant. En face de lui. le Géorgien Obgaldza. Il bloque, Il rampe. Il tuit, Il cherche uniquement le contre, Yves Delvingt se rue sur ful dix fois, vingi tois, Entin, il le renverse en crochetant see jambes Mels l'arbitre central, un Poloneis, ne réagit pas. Il ne sanctionne pas plue le l'oviétique pour obstruction, Il est indifférent aux hurlements de le (oule clairsemée our les gredins du FrieOrich-

### L'étourdissant Nevzorov

C'est au tour de Patrick Vial. le médaillé du judo trançais à Moniréel, Contre l'étourdissent Visdimir Nevzorov, champion olympique, chempion du monde, et champion d'Europe, il e peu de chences Il futle, il cherche l'ouverture, mais Nevzorov est d'une classe au-dessus. Il

Jean-Pierre Gibert, qui e emplacé chouloyen, classa trolalèmo mercreid, en moins de 78 kg, peut faire le nul contre Koubouliani Après evolt merquà doux avantages en ramassant les jambes, le Soviatique, qui fatigue menifestement, - truque - : appel du médecin, ceinture défaite, pionnats individuels.

ettaques à genoux. C'est = gros », male l'srbitre central ne le sanctionne que lagérement, et Gibert no oul combler son relard. Gérard Dechorchi e laissé es plece

eu Marseillais René Horabédian, Melgre tout sa bonne volonté, celuici ne peul rien contro Alexai Volos-sov, qui - l'exécute - sur un mouvement d'épaule. Franco, 1 victoire of points: U.R.S.S., 3 victoires et 18 points. Rien n'est encora pardu Angelo Parisi, qui est ouréolé de son titre en toutos catégories. e. ar toce de lui, un Géorgien au profit

On pirate, Koubouleuri. Ce Soviéique ne vaut oas perdre. Il e'eccroche bloque contre-attaque Lo judo - explosif - de Perlei no passo pae, se brise entre deux bras comme des digues. Il se laisse même eurprendre sur un contre de hanche. Et il n'y peut plus rien, cer le juge central veut bien voir, mais trop terd, que Koubouleuri obstrue te combei. Alors l'Union coviétique o partie gagnés,

### Rougé une seconde fois

Reste ancore Jaen-Luc Rougé pour la répétibon de la finale ces poids lourds Géant joufflu. Ojiblio Nijaraze semble disposé à prendre so revanche. Il impose d'abord se messe eu Français qui paratt avoir perdu la rythme. Les sanctions pleuvent sur l'un el l'eutre. Rouge buile plusieurs fols confre un ventre rebondi. Enfin. Il trouve l'ouverture avec une ettaque d'épaule à gauche II confirme ainsi son écletante supériorité chez les gros bras - Mais l'équipe de France e pardu, trois tols défavorisée par les juges

- Rien ne sert de se lamenter eur l'arbitrage. Pour qu'il n'y ait pas de contestations, il taut - pianier - son edverseire -, aime à dire M. Henri Courline, le directour edministratif de la Fédaration française de judo. N'empêche i Pulsque le judo est devenu eussi une elfaire de comptables evec tous cas tableaux d'alfichage alectronique autour des jepis eutent evoir des comptes justi ALAIN GIRAUDO.

Le congrès de l'Union euro-péenne de judo, réuni à Ludwig-shafen, a accepté la proposition franco-belge visant à établir lo système des poules éliminatoires pour les prochains abancaisceasts pour les prochains championnais. Les têtes de série seraient les combettants médaillés de l'année précédente. D'autre part, les championnais d'Europe par équipes seront dissociés des cham-

### Les résultats

Le tournot d'Helsinkt, qualificatif pour les championnais d'Europe, a bien débuté pour réquipe de France, qui r'est imposée derant la Grêce 183 à 86) et le Finlande 185 à 781. Il reste aux basketteurs françois à rencontrer l'Autriche, la Roumanis et la Turquie.

CHAMPIONNAT OF FRANCE NE DEUXIEME DIVISION (trente-deuxième journée)

(trente-deuxième journée)

GROUPS A

\*Monaco b. Martigues ... 2-0

\*Red Star st Gueugnon ... 0-0

\*Toulon b. Tavaux ... 4-2

\*Anterre b. Avignon ... 1-0

\*Cannes et Angoulème ... 1-1

Toulouse b. \*Paris-F.C. ... 2-1

Ajaccio b. \*Aries ... 1-0

\*Bourges et Fontainebleau ... 0-0

\*Béziera b Sète ... 1-0

Classement ... 1. Monaco, 45 pts;

2. Gueugnon et Toulon, 42; 4. Avignon, 37; 5. Auxerre, 38; 6. Angoulème et Exiera, 35; 8. Martigues,

Cannes et Red Star, 34; 11. Toulouse,

32; 12. Paris-F.-C., 30; 13. Fontainebteau et Aries, 29; 13. Ajaccio, 38;

16. Tavaux, 20; 17. Bourges, 18;

18. Sète, 14.

GROUPE B GROUPE B

Cash et Strasbourg ... 1-1

Boush et Szint-Dié ... 1-1

Tours et Brest ... 2-2

Hazebrouck b Lucé ... 1-0

Nosux b Besancon ... 5-1

Antiens b Châteguroux ... 2-0

Cuimper b Boulogne ... 1-0

Chaumout b Dunkerque ... 4-3

Classement ... Strasbours

\*Chaumout b Dunkerque ..... 4-3 Classement — 1. Strasbourg, 45 pis: 2 Rouen 41; 3, Tours, 37; 4. Lucé, 35; 5. Besançoo et Quimper, 44; 7. Epinal, 33; 6. Châteauroux, 32; 9 Chaumout, 31; 10, Dunkerque, Brest, Nœux et Saint-Dié, 30; 14. Bauiogne et Caea, 28; 18. Amiens, Hazebrouck et Lorient, 28.

● Le comité restreint du Grou-pement du football projessionnel a confirmé en dernier ressort la victoire (3 à 2) obtenue à Reims par Paris - Saint - Germain, le 18 février dernier Le match avait été arrêté par une panne de cou-rant à un quart d'heure de la fin-

Gymnastique CRAMPIONNATS D'SUBOPE
Cancours général : 1 Nadta Camanect (Roum.), 39,300; 2. Moukhina
1UR.S.B.), 38,850; 3. Elm (UR.S.B.),
38,850; 4. Ungures ou (Roum.),
38700; 5. Filatove (UR.S.B.), 38,600;
6. Egervari (Hongr.), 38,050; 7. Euniti (R.D.A.), 37,950; 8. Holkovicova (Tch.), 57,950; 9. Eraker
(R.D.A.), 37,750; 10. Neascu (Roum.),
37,650; (...) 28. Pidoux (Fr.); 35,500;

Basket-ball

sinkt, qualificati;
mats d'Europe, a
équipe de France,
devan; la Gréce
ilande (55 a 78).
teurs franças à
te, la Roumanis

Football

OE FRANCE

(...) 30. N. Audin (Fr.), 35,200; (...)
32. Bokay (Fr.), 35,200; (...)
FRANCE

(...) 30. N. Audin (Fr.), 35,200; (...)
Saut : 1. Kim 10,R.S.S.). 19,505; 3 Mouthus (U.R.S.S.). 19,450.
Barres : 1. Comanect et Mouthina, 19,450; 3. Kinker, 19,600.
Feutre : 1. Mouthina, 10,400; N.H. — Comanect, avec 19,900, était première, mais fut Oéclassée pour ne pas c'être présentée au podium.
Soi : 1. Mouthina et Pilatova, 19,700; 3. Kim, 19,550.
N.H. — Comanect, forfait.

Handball

Strasbourg et Metz Oisputeront, le 21 mai à Oriéans, la finale Ou cham-pionnat de France. Aorès avoir été battus ou maich a aller » par le Stade marseillais Université dub (17 à 15), les Messins se sont impo-sés dans leur salle (13 à 10), en demi-jinale. Les Strasbourgeois, qui evaient nettement gagné sur leur terrain (17 à 12), n'ont été battus que de deux buts à Dijon (18 à 16).

Hippisme

Le prix Rieussee, disputé à Long-champ et retenu pour les paris couplé gagnant et tiercé, a été gagné par Hasty Whiri, rutoi de Tatisse et de Beau Charles. La combinaison gagnante est 23-J-8.

Jeu à treise Carcassonne a gagne la Coupe de France en battant le XIII Catalan par 21 à 18, le 14 mai, à Narbanas.

Tennis

Agrès avoir battu Adriana Panatta et Eddie Dibbs, l'Américain Immy Connars s'est imgosé en jinale du championnat de la World Champions hip Tennis (W.C.T.) devant son compatriole Dick Stockton 16-7, 6-1, 6-4, 6-3), le 18 mai, à Dallas.

A Rome, le Français Yannick Noah (dir-sept ans) a gappé la finale des championnats juntier O'Italie en battant le Sud-Africain Robert Venter (6-4, 6-2).

Le Monde

RÉALISE CHAQUE SEMAINE UNE SÉLECTION **HEBDOMADAIRE** réservée unx lecteurs résident à l'étranger

Exemplaire spécimen sur demande

#### En toute liberté aux USA De 1 à 5 semaines de vacances 135 possibilitéa de découvrir les U.S.A. A partir de F 2520 (\*), comprenent : transport Jet A.R., voiture "Avie" en vrai kilométrage illimité, 800 hôtels Travelodge, Hollday Inn et Howard Johnson's nouveau : la "formule Western" : la découverte de l'ouest des États-Unis. Départs quotidiens. Pour recevoir notre documentation, retourner cette annonce avec votre carte à votre agent de voyages cu VISIT USA SERVICE, 3, rue Meyerbeer, 75442 Paris Cedex 09 tél. 824.73.22. (\*) (Une voitore occupée par 4 personnes partageant une chambre.) *LOFTLEIDIR ICELANDIC* VisitUSA Service

des championnats d'Eur

AND THE PARTY OF

Marie Anni

ME 145.57 400 1

BROWN S No. 11

CONTRACTOR OF THE PARTY. tion a second

A Server

100 PM

-

...

E Bieter einem brittige

### Le destin de Pierre Mendès France

confondez le royaume des fins

Blen sûr chacun toumeit autour de le question, mals il a fallu sttendre qu'un jeune énarque eu visage poupin, dont le premotion porte le nom de Pierre Mendès France, interroge celul qui ne fut que pendant eept mois, de juin 1954 à tévrier 1955, président du consell, pour que ealf abordé le fond du débat : • P.M.F. - -- l'invité de - l'Homme en question -, dimanche soir 15 mai, sur FR 3 n'a-t-li pas vécu « un malen-tendu permenent evec l'histoire N'a-t-li pas, en eccumulent - un nombre exceptionnel de décisions négatives -. - refusé son destin eu lieu de l'accomptir - ? « Pourqual evez-vous préléré être une Pythle qu'un acteur de

la vie publique? -. · lui avalt

netti. Et Jean Daniel : - Vous

.

100

Rouge une seems

17-18-18

et le rovaume des moyens. » Roger-Gérard Schwartzenberg, délégué général du Mou-vement des radiceux de geuche, s'étail étonné que M. Mendès France ne fût plus membre d'un perti. En filigrane se lisait chez lous le comparaison entre l'attitude de l'encien président du conseil sous le V République et celle de M. Françole Mitterrand qui, tout en récueant également is gaullisme, n'a pas voulu se tenir à l'écart du leu.

Ce jeu. M. Mendès France l'a une nouvelle fois dénoncé : « Ce dont nave southrons evjourd'hui, dit-il. c'est que nous n'evons pas d'Institutions qui fonctionnent. L'impuissance gouvernementale éclate, la mécanique est enon accepte la règle du leu, on

au cours des dernières semaines, et reçu les plus vifs élages du Vatican.

Mais, par un télégramme, l'inté-ressé a fait savoir aux organisa-

en est finalement prisonnier. On authentifie ce qui se passe.

L'ancien président du conseil ne désapprouve pas l'action de M. Mitterrand, il panse qu'il aurait obtenu moins de voix s'il s'élail présenté à se plece en 1965. Il se dit eulourd'hul - de cœur - evec le parti socialiste, mels tient à gerder « le maxi-mum de liberté d'expression « elin de - faire entendre certaines vérités, feire avancer certaines

. « La vie publique est aussi un rapport de forces «, tui répond M. Alexandra Songuinetti. M. Plerre Mendès France n'a pas contredil Anne Sinclair, animatrice el productrice de l'émis-sion, lorsqu'elle e précisé qu'il était désormais reliré de la vie publique. - T. F.

« En raison des circonstances »

### FRANCO ZEFFIRELLI REFUSE LE PRIX DÉCERNÉ A SON « JÉSUS »

De notre correspondant

Rome. — Les désordres qui endeuillent l'Italie depuis quel-ques jours viennent d'avoir des conséquences inattendues sur une paisible institution, le Prix natio-nal de télévision, délivré chaque

### TRIBUNES ET DEBATS

LUNDI 16 MAI

M. Jean Guitton, de l'Académie française, médiateur du
conflit de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, s'exprime à la tribune
libre de FR 3, à 19 h. 40.

MARDI 17 MAI MARDI 17 MAI

— M. Pierre Dreylus, ancien
P.-D.G. de la régie Renault, parle
des entreprises nationales sur
Radio Monte-Carlo, à 13 heures.

— M. Jean Lecanuet, président
du Centre des démocrates sociaux,
est l'invité de Radia Monte-Carlo.

est l'invite de Radia Monte-Carlo.

à 19 heures.

— La Jeune Chambre économique dispose de la tribune libre
le FR 3, à 19 h. 40.

#### THE MUPPET SHOW . OBTIENT LA 17' ROSE D'OR DE MONTREUX

● La Rose d'or de Montreux a été décernée cette année à la chaîne de télévision indépendante britannique (LT.V./A.T.V.) pour son émission e The Muppet Show » (spectacle de marionnettes diffusé en France Chaque dimanche après-midi sur A 2). La Rose d'argent a été attribuée à la radio-télévision yougoslave (J.R.T./R.T.S.) pour son film e Mish-Mash », la Rose de bronze à la compagnie américaine C.B.S. pour soo show « Sills and Bornett at the Met». Le Prix de la Ville de Montreux, qui récompense l'œovre la plus gaie, revient à la télévision norvégienne pour « The Train ».

Le jury international de Montreux de la Ville de Montreux de Montreux de la viel de Montreux de Montreux de la viel de Montreux de Montreux de la télévision norvégienne pour « The Train ». année à Salsomaggiore, station thermale proche de Parme. Les journalistes membres du jnry avaient désigné comme vainqueur Franco Zeffirelli, auteur du Jésus de Nazareth, qui a soulevé l'enthousiasme de millions d'Italiens

ressé a fait savoir aux organisateurs qu'il ne pouvait accepter ce prix, compte tenu e de la situatian ». Il s'est montré plus explicite an téléphone : selon lui, « les graves événements survenus à Rome (qui ont coûté la vie à une jeune fille le 13 mai) témoignent d'une insensibilité au message de paix et de fraiernité » contenu dans son film.

L'acteur Robert Pawell, qui incarne Jésus dans le film, n'a apparemment pas tiré les mêmes conclusions que Zeifirelli : il s'est rendu à Salsomaggiore pour y recevoir son prix spécial d'interprétation. — R. S. poir « The Train »,

Le jury international de Montreux a décidé, d'antre part, d'attribuer trois mentions spéciales aux trois télévisions suisse romande (S.S.R.), pour « Golden Cames », hollandaise (N.O.S.), pour « At my time of life », et hongroise (M.T.V.), pour « Mixed Pickles ».

Le jury de la presse a accordé son prix à la télévision hollan-daise («At my time of life»).

### **PRESSE**

#### NOUVELLES PROTESTATIONS CONTRE LES LICENCIEMENTS AUTORISÉS AU «FIGARO»

An Figuro, les délégués élus au comité d'entreprise (C.G.T., C.F.D.T. et S.N.J.), ainsi que la représentant de Force ouvrière, dans une motion adressée à dans une motion adressée à M. André Audinot, president du comité d'entreprise, protestent contre la décision du ministre du travail, M. Christian Begllac, d'autoriser le licenciement de cinq secrétaires de rédaction dont le délégué syndical du S.N.J. François Boissarie.

Relevant que cette décislan va à l'encontre de l'avis de l'ins-pection du travail du 5 janvier dernier, les délégués estiment qu'il agit, en l'occurrence, d'une « atteinte à la liberté syndicale ».

Les signataires de la motion précisent qu'ils se sont « toujours opposés à ces licenciements, parce que, entre autres, toutes les voies de reclassement à l'intérieur de l'entreprise n'ont pus été explorees ».

M. Théo Bogaerts, secrétaire général de la Fédération Internationale des journalistes, a adressé pour sa part le télégramme sulvant à M. Raymond Barre :

« La Fédération internationale des journalistes propriées par la fedération de la fedération internationale des journalistes par la fedération de la fedération internationale des journalistes par la fedération de la fedération

e La reaeration internationale des journalistes, représentant quatre-vingi-trois mille journalistes dans le monde entier, proteste contre le licenciement de M. Boissarie et vous invite instamment à demander au ministre du travall de renevir sur sa décidu travail de revenir sur sa déci-L'Association professionnelle de la presse accréditée, dans un communiqué publié lundi 16 mai, déclare pour sa part :

declare pour sa part :
« Pour protester contre une
récente décision du ministre du
travail qui entraîne de nouveaux
ticenciements de journalistes, le
bureau de l'Association de la
presse ministérielle ne se rendra

presse ministérielle ne se rendra pas à un déjeuner convenu avec M. Beullac.

» Il lance un appel à M. Raymond Borre, premier ministre, pour qu'il intercède afin qu'une solution favorable à la profession puisse être dégagée.»

 Une nouvelle revue juridique au Maroc, — La faculté des scien-ces juridiques, économiques et soces jurioques, economiques et so-ciales de Rabat vient de faire paraître le premier ouméro de la Revue juridique, politique et eco-nomique du Maroc. X B. P. 121. boulevard des Nations-Unles, Rabat-Agdal.

### L'Académie française demande le maintien de la passerelle des Arts

L'Académie française a adopté jeudi, à l'unanimité, un vœu en faveur do maintien de la passerelle des Arts qui, endommagée, est sur le point d'être détruite. En voici le texte :

a L'Académie française, considérant que la jerméture de lo passerelle des Arts risque de préparer ene mesure de destruction à laquelle pensent, depuis longtemps, certaines administrations;

a Attire l'attention des pouvoirs publics sur le jait que cette passerelle représente la première réalisation, en France, de l'architecture métallique :

e Qu'elle tient, dans le paysage parisien, une place importante, comme le prouve la quantité de dessins et de tableaux joits par des artistes de tous les pays :

a Que le progrès technique incontiné, en provoquent une rupture entre l'homme et son milieu, met en danger l'espèce humaine et de nombreuses outres espèces. e

Prix littéraires

Elle a voté ensin une nouvelle liste de prix littéraires. Les voici :

BORDIN. — Ellade Mirea pour littoire de croyances et des ider reliteires.

LOUIS CASTEX. — Alain Colas pour la Sculpture en Theilande.

COUSIN de MANDET. — Roser elle passerelle, utilisée phague jour par letre Benoît et Meroelle pour pour l'Image familier dans l'agunt et vomancique de

p Que cette passerelle, utilisée chaque jaur par des milliers de pièlons, constitue la communication il pius prafique, pour les habitanis du premier et du sizième orrondissements, entre les deux rime.

deux rives:

n Emet le vœu que la passerelle
des Aris soit conservée, réparée
et entrelenue à l'orenir.

### L'écologie a cent ans

Poursuivant la révision de son' dictionnaire, l'Académie s'est no-tamment penchée sur un mot qui se trouve au premier plan de l'actaelité : l'écologie, Elle en propose la définition suivante : « ECOLOGIE, n.f. 1) — A l'origine, partie des sciences natu-relles qui étudie les rapports de l'animal avec son milieu. Le terme écologie o été créé en 1866 por le biologiste ailemand Hackel

biologiste aiiemand Haeckel.

» 2) Science qui étudie les corrélations entre les êtres vivants et le milieu qui les entoure. Ecologie des insectes, des oiseaux, de l'homme, etc. Ecologie marine, d'eau douce, terrestre, etc.

» 3) Dans la langue moderne, le terme écologie désigne aussi l'étude des conditions nécessaires au développement harmonieux des êtres vivants : mise en garde êtres vivants : mise en garde contre les focieurs qui menacent l'équilibre biologique (pollution, dégradation de l'environnement, etc.), mesures propres à assurer la survie des espèces existontes. Les tenants de l'écologie estiment

Le priz littéraire Prince-Pierre de Monaço a été attribué à Léopold Sedar Senghor, prési-dent de la République du Sénégal.

d'Unicoville.

LUCIEN TISSERAND. — Miche PRIVALE.

VALENTINE DE WOLMAR.

Claire Pascal.

Elle a voté ensin une nouvelle liste de prix littéraires. Les voici ; BORDIN. — Ellade Mirea pour Histoire des croyances et des idées religieures.

LOUIS CASTEX. — Alain Colas pour Cap Horn pour un homme seul.

HERCULE CATENACL — Jean Boisselier et Jean-Michel Beurdaley pour la Sculpture en Theilande.

COUSIN de MANDET. — Roser Nicolle pour Pierre Benoît et Mercelle Pierre Benoît; Dominique-Albine Vigoury pour l'Image féminine dans l'œuire vomancique de Pierre Benoît n décerné pour l'uracadèmie n décerné pour in

[L'Acadèmic n Cécerné pour in première sais cette annee le prix, pins particulièrement Cestiné à ré-compeoser l'uniters d'on ouvrage consacré à la vie ou à l'œuvre de Pierre Benoit.

Pour les prix de 1978, les per-sonces cal numient entrepris noc étude sur ce rujet sont priées de se metire en rapport avec le secréta-riat de l'Académie.

riat de l'Académie.

Mgr. MARCEL. — Jran Delumeau pour la Civilisation de la Renoissance; Pierre Aquilon pour Répertoire bibliographique en livres imprimés en France au XVI siècle.

PRIX DE LA LANOUE FRANCAISE. — Trois métailles d'argeot décernées à MM, Jacques Le Cornec, Eric Oans et Constantin Oabrieliés. ALICE - LOUIS BARTHOD. — Anny Duperey; Mirelus Mare, MAX BARTHOD. — Christian Gludicelli.

LOUIS BARTHOD. — Roger Fournier.

LOUIS BARTHOU. — ROLOTI BENY
et Seryed Hosseio Nasr.
DEBROUSSE. FORESTIER ET
MAUJEAN. — Paul Vernière.
CARRIERE — James Mc Learney,
FOL COMIANI. — Jean Thévenot.
PAUL PLAT. — Jean Devid, Paule

PAUL PLAT, — Jean Devid, Paulo Jacquet.
Guizot, — Roger Secrétain.
JULES JANIN. — André Laply.
JOUVENEL. — Repé Alleau, Georges Baudot. Philippe Diolé. Jean Pavière, Reine Guy, André Wartelle, Ephraim Harpaz, Raymond Colas, Elizabeth Terrenoire.
NARCISSE MICHAUT. — Jean-Marie d'Heur, Alain Niderst.
ALFRED NEE. — Victor-Henry Debidour et Bernard Piessy.
SAINTOUR. — Edouard et Odetto Bled. Henri Bénac.
ANAIS SECALAIS. — Mme Alix d'Uniceville.
LUCIEN TISSERAND. — Michel Barubel.

### LUNDI 16 MAI

" CHAINE 1: TF 1

20 h. 30, FILM: LA COMTESSE DE HONG-CONG, de Ch. Chaplin (1985), avec M. Brando, i. Loren, S. Chaplin, T. Hedren, P. Gargill rediffusion).

A Hongkong, un multiardaire américain leit la cono aissance d'une comtesse russe émigrée, devenue taxi-girl. Il le retrouve, occhée dans sa cabine, à bord du paquebot qui va aux Etats - Unis. Le dernier illm tourné par Chaplin. Un vaudeville raté, sans doute, mais qui touche par tout on bagage de rémi-nisoences.

22 h. 15 Emission de III.

22 h. 15. Emission de l'INA: C'est ainsi qu'on nvente le spectacle, de R. Bober.

Réalisé d partir du travail de type expérimental de Jacqueline Guillaud dans les écoles des 8° et 14° arrondissements avec le Centre culturel rive gauche.

23 h. 15, Journal.

CHAINE II: A 2 20 h. 30, Jeu: La tête et les lambes: 21 h. 55, l'Série: Tous les chemins mènent à Rome (Pienza entre Florence et Rome): 22 h. 30, Polémique : Thulle sur le feu, de Ph. Bouvard (L'énergie incléaire).

Le professeur Ramade, professeur d'écologie, contre M. André Gauvenet, responsable de la sécurité à le commission de l'énergie.

23 h. 15, Journal.

### CHAINE III: FR 3

20 h. 30. FILM (Cinéma public): WEEK-END A ZUYDCOOTE. de H. Verneuil (1984), avec J. P. Belmondo, C. Spaak, G. Géret. J.-P. Marielle, P. Mondy (rediffusion).

Les 1= et 2 juin 1940, un sergent français, pris dans la poohe de Dunkerque avec les troupes franco-britanniques, cherche en vain à s'embarquer pour l'Angleterre. D'aprèt le roman de Bobert Merle, une reconstitution à grand spectacle et à grande liguration d'une page de guerre.

22 h. 25: Journal. 22 h. 25; Journal.

### FRANCE-CULTURE

29 h. Fahle radiophonique; cles Hiboux da la disparition », de J.-H. Marchaot. Résiliation J.-L. Jacques, evec F. Abel. P. Roland. J Godinas; 21 h. Leutre scème ou les vivants et les dieux; cle Mandragore », par C. Mettra; 22 h. 30, Entretieus evec L. Seder Semplor, par P. Galbesu; 23 h., De la nuit; 23 h. 50, Poésie: Pierre-Alain Tache.

### FRANCE-MUSIQUE

20 h. En scène; 20 h. 30, Vicilies cires; Rudolf Serkin, pianiste (Bach. Schumann, Besthavec); 21 h. 30, En direct de Jérusalem : Orchestre symphonique da la radio d'Israël, directiao (B. Bertini : « Und die Zeigen Seineu Augen » (B. Nilsson); « la Nuit transfi-gurée (Schoenberg); « Lieder » (Berg); « Gigus » et « Rondes de printempa » (Debussy); o h. 5, Non stop so Théâtre des Deur-Portes.

### MARDI 17 MAI

CHAINE I: TF 1

De 12 h. 15 à 20 h. 30. Programme ininter-compu avec, à 13 h. 45. Restez donc avec naus : De l'or de tontes les couleurs :

20 L. 30. Série : Histoire de l'aviation !troi-sième partie : l'Atlantique), par D. Costelle ; 21 h. 30. Dossier : La réforme de l'éducation nationale (première partie : L'école matrinelle

et les primaires).
Une coproduction TF 1-C.N.D.P., destinée
à vulgariser la rélorme Haby avant sa miss
en application.

en apprection.

Vers 22 h. 25. Débat.

Avec W René Haby, ministre de l'éducation nationale; M Guy Georges, secrétaire
général du Syndicat national des instituteurs: M\* Jean Conneo, président de la
fédération nationals des conseils de parents
d'élèves des écoles publiques, et le docteur
Lagarde, président de l'Association Lagarde

CHAINE II: A 2

De 13 h. 35 à 20 h. 30. Programme ininter-rompu avec, à 18 h., Fenèire sur... Vents d'est (femmes en kimono) : 20 h. 30, Les dossiers de l'écran, Téléfilm : LES HARKIS, de D. Wronecki et J.-P. Ber-

La vie quotidienne, en France, des rapa-triés musulmans. Un dossier réalisé spéciale-ment pour l'émission d'Armand Jammot, en réponse ans. « débats » sur les rapatriés d'Algérie, il y a un an.

Vers français. Vers 22 h. Debat Et pourtant ils sont

Avec MM Anmed Raberseil, président du Mouvement d'assistance et de défense des rapatriés musulmans d'Alrique du Nord capitaine Rabel Beleil; président de l'Union nationale des anciens combattants fronçais de sonjession islamique; Jean-Claude Bhiari, président du Front national des rapatriés français de conjession islamique; M'Hamed Leradji, président de la Conjédération des

Français musulmans rapatriée d'Algérie et leurs amis; le prélet Mahái Belhaddad, vice-président de la Commission interministérielle permanente pour les Français musulmans originaires d'Afrique du Nord; Maurice Mazeaud, chej du bureau du activet au serrétariat d'Etat aux anciens combattants; colonel Jean Delue, secrétaire général du Comité n at ton al pour les musulmans français.

23 h. 30, Journal.

CHAINE III: FR 3

20 h. 30. FILM (westerns, policiers, aventures): hommage à Richard Thorpe. LES CHEVALIERS. DE LA TABLE RONDE, de R. Thorpe (1954), avec R. Taylor, A. Gardner, M. Ferrer. A Crawford, S. Baker (rediffusion). Le chevalier Lancelot aime d'un amour impossible Gusulèvre, lemms du roi Arthur. Le 1610m Modred provoque la chute de l'ordre de le Table rende en dénoncant cet amour. La légende médiépale et mystique qui inspira à Robert Bresson son pius beau film est ici traitée avec le sens du spectaculaire et du romantisme historique propre à Hollywood.

22 h. 20, Journal.

FRANCE-CULTURE

20 h., Dialogues : Nord et Midi... La Frence devant Le Cévenol André Chamson et Mero Blane-pain, homme du Nord, tentent de définir la différence entre les régions françaises, puts évoquent l'histoire de l'unification de la França.

21 h 15. Musiques de coère temps : 22 h 30. Entretisce 2000 L S Seoghor, par P Galbeag : 23 h., De la ouit, 23 h., 50. Poèsie : Pierre-Alain Tache. FRANCE-MUSIQUE

19 h. 45. Festivai international d'art contemporain de Royan (E. Nunes); 27 h. 15. En direct de Bonn... Récitai Maurisio Pollini : « Variations sur un thème de Diabelli apus 120 e (Beethoven); « Variations opus 21 » (Webern); « Klavier-stück a" 10 » (Stock-heusen); 23 h. 15. En scène.



Je désire recevoir, sans engagement de ma part des informations complémentaires sur ECOPLAN.

Code postal:

CITROEN®

### Vous n'aimez pas le film? Faites plutôt une partie de squash.



TV Vidéo Jeux, adaptables sur tous les postes TV, à partir de 250 F.

Printemps

Haussmann/Nation/Party 2/Velay 2/Italie Goloxie/Créteil

### Le 30! Festival de cannes Les circuits d'une micro-société

(Suite de la première page.)

Un autre jour, un cinéaste en voiture était en foute. Il o répondu: « profession : cinéaste », et l'agent de police consciencieux lui o demondé ce qu'il venait faire à Cannes. Et puis dans les cafés du part, dans la vieille ville, de l'outre côté de la rue d'Antibes, ou vers lo gore, on ne s'en occupe pas non plus, du Festival. Taut se jaue sur 150 mètres de long et sur lo largeur d'un boulevard, s'arrête au bord des vagues et meurt progressivement por - derrière. Dons quelques hótals éloignés, des journalistes expliquent en vain qu'il leur fout joindre Paris d'urgence, et, deux fois por jaur, maudissent les dix minutes qui les séparent de

lo vie, des cinémas, du Festival. Cette onnée il y o quarante mille personnes. Huit à dix mille d'entre elles sont accréditées, les peuvent. Il y a dix-hult cents jaurnolistes, et, le reste, ce sont les pro-fessionnels, les producteurs, les tributeurs, les réalisateurs et les pour les quinze jours, un déjeuner ottachés de presse. Si douze poys est organisé sur la plage paur « la

compétition, et vingt-cinq outres dans les différentes sections, ce sont ou total cinquante-deux nations qui se retrouvent là.

En guinze lours vont être projetés environ quatre cents films. Quatre quotidiens ossurent l'informatian sur et pour cette micro-société, symbole d'un circuit fermà au tout le monde, d'une manière ou d'une autre, parle de cinéma. Et dans cette société-là, évidemment, l'argent se manifeste sons qu'on le voie, à lo fois ogressif et Insidieux. Du altron presse aux voitures, du court métrage à la superproduction, de l'ovion qui traîne une banderole à la petite offiche, c'est l'offrontement, en terrain capitaliste de toute façon.

Aux terrasses des cafés (chacune est catée différemment, il y a des bars plus « sélects » que d'autres). on s'extasie sur les transferts des capitaux, au le port de tête de Nicale Garcio, au le sens de lo mise en scène de Cacoyannis, On s'informe : tel bureau au premier étage du Carlton o coûté 15 000 F

un débat sur l'audiovisuel autour de la piscine de l'hôtel Majestic. « Il y a tellement de monde, de bruit, de décors », s'étonne un réalisateur québécois, qui ne fumait plus, et o recommence ou rythme de trois paquets par jour. Son emploi du temps est réparti entre qui le font descendre au bord de l'eau : « . Il fout faire semblant

d'aimer lo mer, c'est ridicule. »

Il y a aussi ceux qui achètent. Ils sont venus à huit parfois, voient chacun cina films par jour et le soir font leur rapport. Le « patron » relève les titres intéressants et prendro rendez-vous le lendemoin ovec le producteur. Ceux-là s'intéressent au « marché », c'est-a-dire aux films qui passent dans les différentes salles de la ville. Un peu comme on fait une démonstration d'aspirateurs dans une

Jomais il n'y a eu tant de monde, maintenant il fout arriver une demi-heure en ovance aux séances de la « Quinzaine », c'est

viennent denuis vinat aas ont de ces nostalgies qui à la fois agacent rendent joloux les nouveaux venus. Autrefois ce n'était pas le regne des attachés de presse, autrefois il y avoit une om de fête, an me pensait pas qu'au travail, autrefois... Ce sont les mythologies qui ressortent, l'histoire qui apparaît de temps en temps. On se fait raconter les grandes heures du Cariton, qui reste un Etat dans l'Etat, quand c'était l'écoque des stars américoines, puis celle des starlettes. Juste avant la nôtre, c'était l'époque des réalisateurs, ce qui ne veut pas tout à foit dire qu'on est arrivé à l'êre du film. Où sont-ils ces films? On pourroit porler de tout souf d'eux, il foudroit oussi dire l'organisation, l'étonnonte circulation de l'information, le télex Intérieur entre le secrétaire général, le chef opéra-teur et la documentaliste. Ca suffit peut-être de signaler que l'on peut aller au cinéma de 8 heures et demie le motin jusqu'à 2 heures,

CLAIRE DEVARRIEUX.

### Un voyage plein de surprises

On pariait de le crise, de la épouse-mênagère idéale, Entre eux morosité générale ; on ennonçait que, sélection un peu teme. Et voilà que, d'emblée, la compétition (ouverte samedi 14 mal) nous offre trola films de qualité et un quatrième qui, pour le moins, mérite l'estime.

Première aurprise, en provenance du Québec : J. A. Martin, photographe, de Jean Beaudin. Un cou- de la détourner de en luble. Les Marple, au début de ce siècle, Lui est pholographe. Mi-artiste, mi-artisan. II porte la levallière et trafloua toute

le cinéma se penche avec nos-talgie, avec émotion, sur les ombres de son passé. Et, en marge de la compétition, cette

année, une section nouvelle, le Passe compose présente, à

Cannes, quelques productions caractéristiques du genre. L'ouverture s'est faite samedi

14 mai dans la salle Miramar avec That's Action, de David

Shin célébrant sans réserves le culte du héros américain; du « bon garçon » opposé aux méchants de toute sorte, et dont la virilité triomphante

s'exprime à travers de nom-breux extraits de westerns et quelques extraits de films de

querre et d'aventures. Ce héros, c'est surtout John Wayne à la fois jeune et mûr, avec ou sans moustache, chez

avec ou sans moustache, chez John Fard ou dans les séries B de Republic Pictures. Il est relayé à l'occasion par Sterling Hayden (Johnny Guitare), et surtout par Gary Grant, Douglas Fairbanks Jr et Victor Mc Lagien.

Dans cet univers d'hommes d'action dont le montage affirme l'orgueilleuse supérionté, les femmes sont rejetées à l'arrière-plan en compagnes soumises ou présentées

pagnes soumises ou présentées comme de dangereuses séduc-trices, telle la Rita Hayworth

d'antan, en Carmen ou en Salomé, dansant la danse des sept volles. Idéologie assez

sept volles. Ideologie assez suspecte dans un patchwork un peu trop bigarré et dont les brillantes scènes d'atta-ques, de poursuites, de batall-les, ont déchainé les applau-

dissements.
On peut préférer, pour sa d'é m à r c he historique, son montage-récit souple et efficace et son festival d'acteurs

quinze ens de vie conlugale, un amour transformà en routine, en année, J. A. Martin fait une tournée professionnelle à travera le pays. Toulours seul. Or cette ennée-ià, malgrà les gosses, sa lemme e dàcidà de l'accompegner. Impossible dans feur carriole.

C'est leur voyege que raconte le la journée dans sa chambre noire. film. Un voyage pieln de surprise. Elle, Rose-Almée, a'occupe de le Pour elle suttout qui, depuis son marlege, n'avait pas quitté son loyer,

Joan Long, passionnante rétrospective en deux épo-ques (1896-1920, 1920-1930) du

A Perspectives du cinéma

français, on a remarqué le premier long métrage produit et tourné en coopé-

rative — de Gilles Behat: Haro, un village du centre de la France, au début des an-nées 20. Des hommes mutilés

ou aigris, des femmes en châle noir. La vie qui reprend mal après t'hécatombe de 14-18,

un déserteur caché pendant la guerre et brusquement dé-couvert par la gendarmerie et l'autorité militaire. Dans la

peinture des comportements

et de l'atmosphère paysanne, dans la violence lyrique et la

direction d'acteurs. Gille Behat montre les solides qua-lités d'un « conteur d'his-

toire », qualités qu'ont de moins en moins les jeunes réalisateurs, trop soucieux de délivrer un message person-nel ou de se livrer à des exercices sur l'écriture ciné-matocraphique

Mais le film qui alimentait pendant le week-end, les conversations de la croisette

est Omar Gatlato, du réali-sateur algérien Merzak Al-

sateir algeren hetzak A-louache (qui ouvrait la Se-maine de la critique). Cette tranche de vie d'un petit em-ployé de burean algérois, ti-mide et mal à l'aise dans la nouvelle société, et jouant le « frimeur » super-viril à l'oc-cidentale semble se extracher.

e frimeur » super-virli à l'occidentale semble se rattacher
eu cinéma de Jean Rouch
(Moi, un Noir) et prend, sous
ses allures de comédie méditerranéenne, la force d'une
satire sociale, C'est, sans aucun doute, une œuvre très
importante dans une cinématographie qui aborde une
étape nouvelle.

JACQUES SICLIER.

matographique.

cinéma australien.

John Wayne au passé composé

Il était une lois Hollywood a lance la mode de ces films de montage anthologiques, où the Passionate Industry, de

et qui découvre le monde, evec ses beautés, ses misères, ses mystérieux plaisirs. Mals plus Important que les paysages et les gens rancontrés, plus surprenant que leurs eventures, est le voyage intérieur que, côte à côte, ils accomplissent, Libérés du joug famillal, confrontés à des événements inhabituels, les deux époux refont connaissance. Complicità, tendresse, jelousie : à toue ces sentiments encrassés, le dépaysement conlàre une saveur, une fraicheur nouvelles. Même lorsqu'ils se disputent, leurs cris et leurs bouderies randent un son différent. Il ne savait pas, il ne savait plus que Rose-Almée était si sédulsante, si erdente, el courageuse aussi qu'elle était une vraie femme. Et sane doute avait-elle oublié que, sous son impassibilité epparente, il y

de patience tranquille, de dignité. Quel joli film... et qui en dit plue eur le condition féminine, sur les problèmes du couple, que tant de prêches « libérateurs » et de dénonciations fracassantes. Tout icl est modestie, sensibilité, pudeut, délicatesse de touche. Une mise en scène invisible, mais qui ceme l'esaentiel. Une Interprétation Irréprochable (Marcel Sabourin, Monique Mercure, merveilleuse de epontanéité) et, dans chacune de ces séquences qui nous font passer du drame à la comédie, du conflit sentimental eu constat social, une sorte

evalt chez son mari tent de solidité,

de charme tchékovien. A sa manière, le film de Jean Beaudin est un épithalame. Car c'est finalement l'amour qu'il chante. Ce viell amour conjugal, si décrié, al contesté, et qui, pourtant, lorsqu'on sait l'entretenir, reste encore le plue eur chemin d'un cœur à un autre. Seconde sutprise venant de l'U.R.S.S. cette foie : Podrenki, de Nikolal Gaubenko. Les Soviétiques, peraît-il, ne tenalent pas à envoyer

ce film à Cannes. On se demande pourquoi. C'est, en effet, une des mellieures productions de la Mosfilm que nous eyons vues dapula langtemps, une ceuvre à le fois grave et gale. Inspirée par cet amour de l'enfance que le peuple ruese parte en lul et que ses écrivains et ses cinéastes ont toujours su admirablement exprimer.

Un romancier part à la recherche de sa lamille. Ses parents sont morts pendant la guerre. Il veut savoir ce que sont devenus ses trères. Cette enquâte l'amène à plonger dane son proprs passé, à revivre les joure terribles qui sulvirent victoire. Alors, dane les villes dévastées, des gasses en guenilles valent voler leur nourriture. Arrêté le petit Barteniev est d'abord cenfié à un couple. Maie, se sentant mal aimé, il e'enfult et entre dans un

3º MOIS

Cinéma LA CLEF

prytanée où des soldats démobilisés (et une jeune lemme prolesseur de aclences) sont chargés de l'éducation

Nikolal Goubenko, le réalisateur, a-t-il lui-même vécu l'expérience de son jeune héros? Ce qu'il décrit est si juste, si délicat et pariois si eutoblographie. Pourtant, rien d'extraordinaire no se passe dans co prytanée. Simplement des gosses turbulents, pareils à tous les gosses. et, parmi eux, le petit Bateniev, qui pose sur le monde son beau regard clair, qui rêve de poésie, qui voudraft blen embrasser son joli professeur de sciences et qui, à cause d'elle, connaît son premier chagrin d'amour, qui entreprend, evec un consin de faire senter le camo de prisonnlers allemands que l'on voit de l'école, qui est têtu, insolent et parfois se révolte.

nes (elles se mêlent aux flesh-back des souvenirs) au cours desquelles le romancler retrouve ses deux trères, dont I'm est maintenant un brillant architecte et l'autre purge une peine de prison. En feit, dans ce film, seul nove Intéresse l'enfant aux cheveux dorés, au visage mailcleux, qui découvre le vie à l'ombre de vieux militaires, et c'est de lui seul dont nous nous souvenons... Un film un peu trop rose, un peu trop opti-mista? Oul, sans doute. La vie ne devalt pas atre si tecile dene les prytanées sous Stallne. Mals l'humour, le sens de l'observation, bref. le talent de Nikolai Goobenko, empor-

De Ranà Feret, le Communion solennette étzit le troisième film de ce week-end. Nons en evions dàlà ionguement periè (le Monde 30 avril). Qu'il nous suffise de dire Icl que, per l'originelité de son propos et les qualités de sa réalis cette épopée famillale àtait parfaite-ment digne de représenter le cinéme français au Festival de Cannes.

### L'innocence sacrifiée

Quatrième film, trop différent das trola autres pour leur être comparé l'iphigénie de Michael Cacoyannia phigénie, Euripide, on respecte Respectable, d'ailleurs, est l'œuvre da cinéaste grec. Du souffle, de l'ampleur, des chèvres et du mar-bre, les oliviers de Grèce, Et puie l'étonnante, l'Immartelle histoire, les « dieux » (lie n'ant fait que changer de noms) qui provoquent le crime, l'innocence toujours sacrifiée à l'ambition et au pouvoir.

Après Electre et les Troyenne Michael Cacoyannis achève ici sa trilogie. Et l'achève avec des moyens jusqu'alora : vingt mille figurants tournage en extérieurs sur des lleux magnifiques. Revers de la médellie une mise en scène trop fastueus qui falt écleter la tragédie. Tous ces chevaux, tous ces bateaux, tous ces soldets couchés nus sur le plage, où hurlant à la mort de la pauvre lohigénie : an se croirait chez Cecil 8. dc Mille. A quoi II faut ajouter, dans les céquences où c'affronter les membres de la terrible familie. une certaine lourdeur de style qu tire le récit vers le drame bourgeois Cacovannis e retrouvé Irène Papas

qui fut Electre et Hélène dans ses précédents films, et qui incame loi Ciytemnestre. Elle a le masque, la voix, la stature du rôle. Cheveux de pâtre et yeux de biche, les acteurs hommes cèdent parfols à la gran-

Expositions

### Louis Cane et le retour aux sources

Cana les cimaises expérimentales du centre Georges-Pompidou présentent première exposition significative. Une grande et haute salle rectangulaire que remplissent bien des toiles de très grand format dont l'ensemble tinit per constituer une œuvre an sol, an tout cas un spectacle qui requiert to regard at impose eilance interrogateur. li s'agit du traval) d'un artiste

leune, apparu au moment de le remise en question de le painture dul a suivi l'année 1968. Le groupe qui en était sorti. « Support-Surface », posait un regard neut sur le nature du tableeu. Ceux de Louis Cane ataient devenus des tolles, littéralement. Toites sans chassis, mollement auspenduce au mur, qui partois coulaient lusqu'eu soi comme une marée de couleur rénandue, mais contenue dans son espace quadrangulaire. Chez Louie Cene, le couleur est

totale, d'un bout à l'eutre de la toile, en - all-over » à le manière des Américains des années 40-50, dont l'espace, sans point de focalisetion, est un pan taillé dens on grand « cosmos - pictural : Pollack, Barnett Nawmen, Rothko... C'est à ca deroier que Louie Cane se rélère le plus. A se peinture pure, sens imege, qui est de le vapeur pigmentée, de l'air polychrome derrière (equel se cacherelt un monde

Mais avec Cene, nous descendons à terre, dans les terres de Sienne et d'Ombre, dont les bruns s'éclairent par dégradés et samblant transgrasser les limites du tableau, fi pelgnait neguère en songeant à la modernité des Américains. Le voici, dans ces tolles qui réunissent le travail des quatre dernières années, du côtà de chez Matiese, pour sa modernité aussi) el è travera les musées d'lialle, an quête de chets-d'œuvre assez suggestifs pour le pousser à se mettra è son tour devent sa loile. Paindre avec le painture. l'histoire de l'art el son musée imaginaire : Ucallo et Glotto, Vélasquez, Matissa et Rothko, les enciens chinois et les anciens leponale...

Démetche anelytique : cela com-mence par des dessins. Mais loin

dre euquel it dit evoir tailii renon-cet Choisit un dossin qui donne envie de couleur et des couleurs tormes. Ce qu'il feut, c'est être dens sa tolle comme un poisson dans

Dans une première série de tolles, on trouve des losanges, et dans tigura géométrique y tait glisser i regard dans un espace chinois où la perspective change evec les points de vue. A côté, les toiles aux annas oris dans un bas-raliel tigurant Thanatoe tirant up mort, let, deux losanges debout entre lesquell un expace vide qu'occupe l'alta d'un séraphin archaique tracé à la manière chinoise. Aitleurs, son de éciate et se répand en trajectoire Ivrigues et disloquées.

Progression méthodique comme des mésanges et se rangen. en gritles, dui ordanent les lences des grandes bataliles d'Ucetlo sur dont l'esthétque viant encore de Metisse. Les tableaux de Louis Cane sont faite de lectures de lableaux, comme cette série monumentele qui simplille et schématise le crucifix de saint Damien de Glotto avec son architicture puvertetermée qu'il raprend à son compte pour en faire une varietion géomé trique dans le goût de ce temps.

Avec cette peinture sevente el modene, porteuse de « cicatrices » de le culture des musées. Louis Cane se cotache du peloton des jeunes peintres de Support-Surface, dont le travail est, comparetivement, un ratour à l'artisanet pictural. C'est une situation caractéistique de la crise de « modèle « dans la painture contemporaine. Tout revient à trouver des raisons nouvelles de peindre des tebieaux, if ne serait pas àtonnant qu'un jour ces tolles libres réintègrent le chassis treditionnel dont elles s'ételent débarrassées.

\* Peintures récentes de Louis Cane, salles expérimentales du con-

tre Georges-Pompidou.

JACQUES MICHEL

### Murique

### Michael Gielen et l'orchestre de Stuttgart

« Allons, sortez messieur., vous voyez bien que c'est fini! > Les ouvreuses du Thédire des Champs-Elysées avoient bien du mai à persuader ceux qui, après le départ de Forchestre et d'une persuader ceux qui, après le départ de Forchestre et d'une bonne partie du public, restaient tranquillement à leur place, attentife à cette musique revenue peu à peu sous les applaudissements et qui continuait à jaulit des haut-parleurs... S'il y avait là une pointe de provocation de la part de Michrel Gielen, le compositeur, c'était aussi l'aboutissement d'une œuvre, Quelques difficultés pour vaincre l'angoisse, cherchant à briser, de par ses structures mobiles, les rapports « maltre-esclaves » qui régissent presque toute la vie musicale, enfermant le chef, les instrumentistes, le compositeur et le public dans un schéma-type d'inter-réactions sans autre résultat qu'un certain confort lénifiant, cette satisfaction béate d'avoir fait ou entendu un beau concert réconciliateur à tra vers. l'œuvre-prétexte on acclame le maestro qui s'efface ostensiblement de rrière son orchestre en faisant lever, assoir puts relever et rasseoir quatre-vinate musiciens autonates musicules quatre-

puis relever et rasseoir quatre-vingts musiciens, automates pas-sifs et désabusés... sijs et désabusés...
L'œuvre de Michael Gielen, avec ses divers niveaux d'appréhension, est plus proche d'un geste en musique, illustrant « sur le tas s les rapports de jorce inhérente à toute exécution, que d'un morceux se prétant à la description, d'autant que beaucoup d'éléments (rythmes, hauteur précise, succession des séquences) sont laissés à l'initiative des instrumentistes. Pourtant, ce concert, le second donné par l'orchestre de Radio-Stuttaget dans la série Passage

Stuttgart dans la série Passage

mencé de façon très traditionnelle avec la troisième région des Hymnen de Karlheinz Stockhausen, dans la version pour bande sen, dans la version pour bande magnétique et orchestre. Compo-sée pour le New York Philharmo-nic, en 1978; révelée ou public parisien en octobre 1973, avec l'orchestre des élèves du Conser-vatoire, cette œuvre, quoique chaleureusement accueille, avait laisse chez certains auditeurs le souvenir d'une orchestration assez

épaisse, « germanique », au mau-vais sens du terme. Cette nouvelle audition, peut-être parce que l'interpénétration des éléments enregistrés et de Perécution vivante était mieux réalisée qu'au Théâtre de la Ville et que l'orchestre, sous la direc-tion de Peter Eotros sonnait avec plus de clarté, s'est révêlée tout à jait passionnante.

Au même programme et sous la direction cette fois de Michael la direction cette jois de Michael Gielen, ji gu ra i t encore le « Concerto pour violoncelle et orchestre en forme de pas de trois » (soliste Siegfried Palm), de Bernd Alois Zimmermann (1918-1978), ce compositeur allemand, l'un des plus importants de sa génération, qu'on découvre pet à peu, tardivement. Heureusment, la musique de Zimmermann est de celles qui peuvent attendre : elle ne viellit pas, échappe à la mode et deviendra classique, car elle est non seulement bien faite — ce qu'on lui a toujours accordé comme à regret — mals, on s'en aperçoit mieux maintenant, aussi inspirée; cela ne s'explique pas, mais assurément, cela plique pos, mais assurément, cela s'entend

GÉRARD CONDE

# cace et son lesavai d'acceurs français des années 30, Cine Follies, de Philippe Colin, qui n'est plus à découvrir, mais qui méritait bien une place importante dans cette sélec-



MON CŒUR EST ROUGE UN FILM DE MICHÈLE ROSIER

MUSKULE PAR KEITH JARRETT JOUÉ PAR FRANÇOISE LEBRUN

diloquence.

Il est difficile de parier de ce film sans réserves, mais le apectacle est magnifique et, Euripide aldant, an ne regrette pas cette nouvelle ren-contre avec les Atrides. JEAN DE BARONCELLI.

### Théatre

APRÈS LE FESTIVAL DE NANCY

### Le comité d'organisation rappelle ses revendications

Le comité d'organisation du Festival de Nancy, qui evait abservé un arrêt de travail de vingt-quatre heures le dimanche 1° mai, rappelle dans un com-muniqué ses principales revendications. « Depuis de nombreuses années, la gestion du Festival est une gestion autocratique, Jack Lang disposant seul de la signa-Lang disposant seu de la signa-ture. Cette concentration du pouvoir a eu suriout pour effet de bureaucratiser les différents services, qui ne jouissent ainsi d'aucune latitude pour la défi-nition de leur travail, et en consé-quence d'affecter la qualité de la conception artistique.

» Enfin, la grande disproportion

entre les conditions d'accueil des troupes et celles des invités à révêle la politique de prestige du festival, sans parles des consé-quences qu'un tel choix peut avoir sur l'organisation technique des spectacles, donc indirectement sur le public. 2

Le comité indique qu'il a voulu a metire l'accent sur les condi-tions désastreuses des salariés du Festival et du travail des acteurs, sur les différences salariales injustifiées, sur la dissolution sys-tématique des équipes d'organisa-tion chaque année, brej, révêlet la véritable origine de la désorga-nisation jondamentale du Festi-ul s.

b. Med Hondo CHAM . T. 



the third of Angeles

... Muzique

, To

100 -

W --

M. 19-1

---

elbern.

tiga.

100

eringa ji 🚌

i Na santa da

garante de la

<del>-</del> - - - -

14 m

. .

The state of the s

\*\*

aga garan kara

Les calles subvo.

| The control of the control of

Note the contained of t

Pour tous renseignements concernant

5° (033-39-47), Les Templiers, 3° (272-94-56), Publicis Champs-Eiysées, 8° (720-76-23).

NOOS AURONS TOUTE LA MORT FOUR DERMIR (Sah. V.A.): NOCE AURONS TOUTE (Sah. V.A.): NOCE AURONS TOUTE (Sah. V.A.): NOCE AURONS (Sah. V.A.): Noce Chambules, 5° (033-42-54), Métil-Palace, 20° (638-92-55).

DESESSION (A., V.O.): Quintette, 5° (033-35-40), Dragon, 6° (548-54-74), Métrignan, 8° (358-92-27); V.f.: ABC, 2° (238-55-54), Elo-Opéra, 3° (742-82-54), Fauvette, 13° (231-56-86), Montparname-Pathé, 14° (326-55-13), Gaumont-Convention, 15° (828-42-27), Cilchy-Pathé, 15° (522-37-41), Gaumont-Gambetts, 20° (787-02-74).

L'OMÉRÉ OES CHATEAUX (Fr.): Quintette, 5° (033-35-40), Saint-Lazare Fraquier, 8° (387-35-43), Olympic, 14° (542-67-42), Marignan, 8° (359-92-23).

ON M'APPELLE BOLLARS (A., V.O.): Ermitage, 5° (258-15-71); V.f.: Rez, 2° (236-82-83), Liberté, 12° (343-01-59), OGC Gobelina, 13° (337-05-9), Miramar, 14° (339-52-43), Convention Saint-Charles, 15° (579-33-00), Napoléon, 17° (380-41-46).

Pavillon da Paris, 30 h. : John Mayall, blues. Campagne-Première, I. 20 h. 30 : Magma. — II, 20 h. 30 : Fabienne Thiébault. Centre cultural américain, 21 h. : Mississipi Delta Blues. Espace Cardin, 20 h. 30 : Harlem Swing Song and Dance Society.

La danse

Le Ranelagh, 20 h. 15 ; le Corps gra-phique, compagnio Saporta. Théatre d'Orsay, 20 h. 30 ; Centre Mudra, dir. B. Béjart.

Market Callenger Forchestre de Suit

The street margine is revenue.

The street are maked at revenue.

The stre | Convention | 12\* (334-21-39) | Cambrone | 15\* (334-21-32) | Camont Champs-Elysées, 8\* (359-34-47) | Camont Champs-Elysées, 8\* (359-34-45) | Camont Champs-Elysées, 8

Les films marques (\*) sout DERSOU OUZALA (Sov., v.o.); interdita aux moins de treize aux, (\*\*) aux moins de dir.huit aux, Ariequin. 6\* (548-62-25); Estudio Jean-Cocteau, 5\* (033-67-52); v.f.; Paramount - Marivaux, 2\* (742-83-90); Murat, 16\* (288-99-75).

OBS JOURNES ENTIÈRES OANS LES ARBRES (Fr.) | Le Beine, 5\* (325-95-99); LE OLABLE OANS LA BOÎTE (Fr.); LE OLABLE OANS LA BOÎTE (Fr.);

57-42), Gaumont-Convention, 15-(828-42-27), Clichy-Pathé, 18- (522-47-31), LE REGARD (Fr.) ; Le Seine, 5-(325-95-90).
REQUIEM A L'AUBE (Fr.) (\*) : Le
Marais, 4e (278-47-86).
ROCEY (A. v.o.) : Coitsée, 8e (339-

29-(6). LES BORCIERS DE LA GUERRE (A. LES SORCIERS OE LA GUERRE (A. v.O.): Luxembourg, & (631,97-77)
TENTACULES (A. v.O.) (\*): Paramount-Elysées, & (635-49-34); v.L.
Max-Linder, 9 (770-40-04), Paramount-Opéra, 9 (673-34-37), Paramount-Galaxie, 13 (580-18-03)
Paramount-Montparnasse, 14 (52622-17), Secrétan, 19 (205-71-33).

LA TETE OE NORMANDE ST-ONGE
(Cab.) (\*\*): Studio Médicis, 5
(633-25-97).
TOUCHE PAS A MON GAZON (A.,
v.L): Paramount-Maillot, 17(738-24-24)
TRANSAMERICA EXPRESS (A.,

(758-24-24) REMPRESS (A., v.o.): Bonaparte, & (328-12-12), Elysées-Cloéma, & (225-37-90); v.f.: Claimouo-Opéra, 9 (770-190). VIOLETTE ET FRANÇOIS (Ft.): Clury-Palace, 5 (033-07-78), Concorde, & (339-82-84), Maxéville, 9 (770-72-80), Montpernasse-Pathé, 14 (326-65-13).

Les festivals

J. LOSEY (v.o.), Studio des Acadias, 17° (754-97-83), 12 h. 30 : Accident : 14 h. 15 : Une Anglaise rumantique; 18 b. 16 Messager : 18 h. 15 : The Servant; 20 h. 15 : M. Kion : 22 b. 15 Cérémonie secrète.

PANTILOV (v.o), Palais des Arts, 3- (272-62-98), 14 h. 45 vt 20 h 15 : 18 Début; 18 h. et 22 h. : Pas do gué dans le feu; 17 h. 45 · Ja demando la parole. SHAKESPEARE PAE LAURENCE OLIVIEE (v.o.), Ranelegh, 18\* (285-64-44) as alternance - Hamlet. Hemri V, Elchard III. PRESTIGE OO CINEMA SOVIETI-QUE (v.o.), Studio Marigny, 8° (225-20-74) : l'Obler rouge,

MONTAND-SIGNORET. La Pagode.
7º (705-12-15), mat.: Ou soir, un train; soirée: Manège.
WESTERNS (v.o.), Olympic. 14º (542-67-42); la Poussière, la Sueur et la Poudra. COMEDIES MUSICALES, Action-La Fayette, 9° (878-80-50) : Golden Oin; Action Christine, 6° (325-85-78) : Il était una fais Holly-wood.

85-75): Il était una fais Hollywood.

CHATELET - VICTORIA (v.o.), 1sr
(508-94-14), I. 12 h.: le Deraler
Tau go à Paris: 14 h. 10:
One femme douco; 16 h. 5:
Means Street; 18 h.: Lenny;
30 h. 10 et 24 h.: Cabaret; 22 h. 30
ot 24 h.: Aguirre, la colère de
Dieu. — II, 11 h. 50: la Grande
Bouffe; 14 h.: On achève blen
les chevaux; 16 h. 15: Tari Driver; 18 h. 10: la Dernièra Folie
de Mel Brooks; 30 h.: Cris Cuervos; 22 h. 15 et 24 h.: les Diables.
ROBERT REDFORD (v.o.), Boite à
Ilms, 17s, 15 b.: Nos plus belles
années; 17 h.: Jeremiah Johnsou
CNE OIFFERENT (v.o.), Boite à CINE OIFFERENT (v.o.), Bolte & films, 17\*, 13 h.; Rasy Rider; 17 h. Mort & Venise; 19 h.; Panique & Needlo Park; 21 h.; Délivrance; 23 h.; Phautom of the Paradise.

J.L. GODARD: Studio Calande, 5-(033-72-71), 14 h. 30, 18 h. et 21 h. 45 : Masculin-Féminin; 16 h. 15 et 20 h. : Bands à part.

Les grandes reprises

LA CHEVAUCHES FANTASTIQUE (A. v.o.): Kinopanorama, 15-(306-50-50). LES CONTES IMMORAUX (IL. V.O.): Actua-Champo, 5º (033-51-60), COUSIN-COUSINE (Fr.): Saint-Lazare Pasquier, 8- (387-33-43). Elysées Lincoln, 8- (389-30-14). Gaumont Sud, 14- (331-51-10). BASY RIDER (A., v.o.): New-Yarker, 9- (770-63-40) (sauf mardi)

PRENZY (A. v.o.): Studio Dominique. 7º (705-04-55) (sauf mardi). FELLINI-ROMA (It., v.o.): Cham-polition, 5 (033-51-60). FUNNY GIRL (A., v.o.) : Le Paris, 8- (359-53-99)

8 (339-53-89)

JO (Fr.): Eex, 2\* (238-83-93), Clumy Ecoles, 5\* (033-20-12); Rotonde, 6\* (633-08-22). Ermitage, 6\* (339-52-43), U.O.C. Gobelins, 12\* (339-52-43), Murat. 16\* (238-99-75)

JOUR OE FETE (Fr.): Capri, 2\* (508-11-63), Cinoche St-Germain. 6\* (633-10-63). Daumesnii, 12\* (343-22-97)

LES HOMBIES OO PRESIDENT (A., v.o.) : Studio Cujas, 5º (033-89-22) LOVE STORY (A., V.O.) : Studio da |

SPECTACLES U.G.C. BIARRITZ - CLUNY ÉCOLES 14-JUILLET PARNASSE - 14-JUIL LET BASTILLE - C2 L Vorsailles

> Ben Benedict

film de PAULA DELSOL

ANDRÉ DUSSOLLIER ET DANIEL DUVAL

A partir du 18 mai (20 h 15)

BALLET-THEATRE JOSEPH RUSSILLO "Requiem, malédictions

et lumières" CREATION Location: 727.81.15 Agences et FNAC

Mardi 17 mai - 21 houres CONCERT G. E. R. M.

le G.E.R.M., groupe d'étude et de recherche musicole en co-production avec l'atelier musique de VILLE-D'AVRAY Œuvres d'Henri POUSSEUR Mourice BENHAMOU
Louis ROQUIN
PORTE OE LA BUISSE
11 bls. rue Seribe, 75009
Métro : Opéra.

THEATRE D'ORSAY CIERENAUD BARRAULT THEATRE

**DES NATIONS GRANDE SALLE** BELGIQUE

dernières MUDRA dir. Maurice Béjart

à partir du 23 mai 20 h 30 Théâtre Waseda

**LES TROYENNES** d'après Euripide

mise en scène Tadashi Suzuki PETIT ORSAY

ROUMANIE 18 h 30 du 9 au 18 et du 23 au 28 mai Jeune Théâtre International

LA VALSE **DES DAMES** (en langue française)

**ESPACE PIERRE CARDIN** VENEZUELA dernières Grupo Rajatabla de Caracas

SENOR PRESIDENTE Asturias - Gimenez

location 548.38.53 at agences

MAISON DES ARTS ET DE LA GULTURE ANDRE-MALRAUX Place dv l'Hôtel-de-Ville - 94000 CRETEIL Tél. 899-80-50

SAMEDI ZI MAL, 20 h. 30 - OIMANCHE 22 MAL, 16 h. HÓRIZONS CRÉOLES avec MOUNE DE RIVEL, ses danseurs, chanteurs, musiciens

MARDI 24 MAL 20 h, 35 REQUIEM ET MESSE BRÈVE EN SI DE MOZART

avec to Chorole ELISABETH BRASSEUR

 et l'Orchestre JEAN BARTHE Direction : Jean BARTHE

avec Hannelpre NAGORSEN, soprano : Lydie BELFANTI, controlto ; Marcel QUILLEVERE, ténor ; Claude RENI, baryton-basse

Renseignements-Locatiou : 839-94-59, dv 12 heures 2 19 heures

**MENIL-PALACE** 

NOCTAMBULES 7 rue Champollion 5e

mages et témoignages sont assez

LE BUS. film americain de Bay Okan. vo.: Styx. 5 (633-68-40). La Pagoda. 7 (705-12-15). Le OERNIER BAISER, film français do Dolores Grassian: Saint-Germain Village. 5 (633-67-59). Montparnasse 83. 6 (534-14-27). Ambassada. 8 (339-19-63). Français. 9 (770-33-88). Nation. 12 (343-64-67). Gaumont Sud. 14 (331-51-16). Cambronne. 15 (734-42-86). Wepler. 18 (387-50-70). VIRGINITE. film Italien de Franco Rossi, v.o.: Mercury. 9 (225-75-90): v.i.: Paramount Marivaux. 2 (742-83-90). Paramount Onlexie. 13 (386-18-03). Paramount Orléana. 14 (540-45-91). Paramount Montparnasse. 14 (326-22-17). Convention St-Charles. 15 (579-33-00). Passy, 16 (286-62-34). Paramount Maillot. 17 (758-24-24). La CHOUETTE EQUIPE. film américain do Michael Bitchie. v.o.: Quintette. 5 (733-35-60). France Elysées; 8 (723-71-11): v.f.: Gaumont Madeleue. 8 (073-56-03). Gaumont Bud. 14 (331-51-16). Cambronne. 15 (734-42-96). Citchy Pathá. 16 (231-37-41). TOOCHE PAS A MON COPAIN. film français de Bernard Bouther: Omnia. 2 (233-33-36). Quintette. 5 (033-35-40). Balzac. 8 (1859-52-70). Baltudo Raspail. 14 (326-23-38). Cileby Pathá. 18 (232-37-41). Studio Raspail. 14 (326-23-38). Cileby Pathá. 18 (232-37-41). Bhadame Claude, 18 (327-33-33). Studio Raspail. 19 (326-33-38). Cileby Pathá. 18 (232-37-41). Bhadame Claude, 18 (322-37-41). Bhadame Claude, 18 (322-37-41). Bhadame Claude, 18 (322-37-41). Bhadame Claude, 18 (322-37-41). Bhadame Claude, 2 (231-31-42). Caumont Théàtre. 2 (231-31-43).

Cilchy Pathá. 18 (522-37-41).

MADAME CLAUDE, film fraqcais de Just Jacckin (\*):

Gaumont Théarn. 2 (23133-16). Chuny Palace, 5 (03367-76). Bosquet, 7 (551-44-11).

Marignan, 8 (359-92-8-2). Gaumout Lumière, 9 (770-84-64).

Fauvette, 13 (331-56-85).

Montparnasse Pathé, 14 (22565-18). Gaumont Conventinn.
15 (828-42-27). Victor-Hugo.
16 (727-49-75). Wepler, 18 (337-56-70). Gaumont Gambetta, 20 (797-02-74).

SURSIS, film américau do Peter
Collinson. v.a.: Faramount
Elyzéea, 8 (359-49-34): v.f.:
Capri. 2 (588-11-69). Faramount Opéra, 9 (073-34-37).

Paramount Montparnasse, 14 (328-22-17), Paramount Galaxio
14 (580-18-03). Couventinn
Salut-Charles, 19 (573-33-00).

Paramount Montmartre. 18 (606-34-25)

П Α DINAIRE FI ARGI 刀 1 DEPUIS TENDE U

7.5 (-)

> L'EN VO STEREOPHONIQUE IUTANTE D U SO ľ MAGIE

de

i 8 ans

Theatre

-- **\*\*** and the second s ... 

OFFRES D'EMPLOI "Placards encadrès" 2 col. et ÷ (la ligne colonne) DEMANDES D'EMPLO CAPITAUX OU PROPOSITIONS COMMERC.

70,00

ANNONCES CLASSEES

LIMMOBILIER "Placards encadrês" Double Insertian "Placards encadrés L'AGENDA DU MONDE

19 1920 28,00 34,00 28,89 38,00 43,47 45,76 40,00 32,03 28.00

- 11-

禁門 1

ole regional

REPRODUCTION INTERDITE



emplois internationaux

emplois internationaux

GEOUPE MULTINATIONAL

interpenant dans des domaines autsi carles que l'exploitation de supermarchés et hypermarchés, la distribution d'automobiles, le négoce de biens d'équipement, la diss'usion de produits pharma-ceutiques, la production et la dissuson de produits de beauté, ainsi que dans diverses activités indus-trielles, recherche pour compléter son équipe d'organisation :

INGÉNIEUR

EN ORGANISATION

La formation requise est celle d'une grande école commerciale ou d'Ingénieura. L'intéresse detra fustifier d'une expérience minima de 3 aux au sein d'un Cabinet d'Organisation ou dans les services d'organisation d'un groupe important.

des systèmes de gestion des stocks, manuels et informatiques, dans les activilés de distri-bution aiusi que cans l'industrie.

L'implantation du groupe dans plus de 50 pays implique de nombreuses missions à l'étranger Practique de la langue anglaise indispensable.

Adresser C.V., photo et prétentions d no 8,295,

COMPLEXE INDUSTRIEL ET MINIER

Il devra possider une bonne expérience :

emplois internationaux

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL RECHERCHE POUR UN TRÈS IMPORTANT CHANTIER

Moyen-Orient

Ingénieur électromécanicien confirmé

pour superviser les services réception des équipements - magasin pièces de rechanga - entretien et exploitetion des installations du chantler.

Administration - Manager pour organiser et diriger les services administratifs du chantier : Comptabilité -Personnel (Expatriés et local) - Secrétariet - Assurances - Achets...

Chef de groupe comptabilité responsable de l'encadrement de 4 à 5 comptables, avec expérience de 5 ans minimum en comptabilité générale dans une antreprise de construction.

**Projeteurs** Spécialité: Tuyauterie-Électricité

Projeteur chef de groupe eyant encadré du personnel capable de gérer le service doi technique du chantier.

Ces postes s'adressent à des hommes d'expérience, ayant exercé des responsabilités similaires, de préférence sur des chantiers de longue durée La connaissance de l'anglais est indispensable,

Séjour de 3 ens avec toutes les garanties propres aux expetriés : Avantages financiers - Logement avec famille - Retour en Europe...

Merci d'adresser votre candidature en précisant le poste choisi, aous référence 320, è notre Conseil.

Association Lyonnaise d'Ingénieurs Conseils Route de Champagne, 69130 ECULLY. Tél. (78) 33.14.30

IMPORTANT BUREAU D'ÉTUDES RECHERCHE POUR ABIDIAN

Ingénieur d'Ordonnancement et de contrôle de traveux de bâti-ment (expér. 4 ans), prise de fonctions juin 1977.

Ingénieur de programmation et le contrôle des projets de bâti-ment (expér. 6 ans), prise de fonctions juin 1977.

I Ingénieur ou Tachulcies sup. d'études de crimatisation, plomberle ou électricité de bâti-ment (expér. 6 ans). Architecte de programmation d'étude de bâtiment (expér-ans).

Dossler de candidat, avec no tél, à adres, avent 20 mai ; ARC Pub., 11, r. de Provence, 75009 Paris. - Tél, 770-54-30,

Après 20 mai à : Lauis Afterteill ENETD, B.P. 1554 ABIDIAN (C.I.). Tél. (225) 32-48-71.

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ECONOMIQUES

pour missions longues durées auprès gouvernement Afrique noire trancophone

ANALYSTE SYSTÈMES ECONOMIQUES ET SOCIAUX

Formation Grandes Ecoles + D.E.S. économique. Expér. P.P.B.S. • R.C.B. exigé

Adresser C.V., Jettre manuscrite, photo et pritientione, sous réf. GRIN (mentionnés/enveloppe) à EMPLOIS ET CARRIERES, 30, rue Vernet, 75006 PARIS.

dont le siège d'exploitation au Niger com-prend : mines, unues et importants services généraux .... recherche INGÉNIEUR-PROJETEUR Chef du Bureau d'Etudes et des travaux neufs. Il sera chargé des études et du contrôle des travaux en Génie Civil ainsi que des réalisations en construction métallique et chaudromperis.

Le candidat retenu aura une expérience confirmée cans ces domnines.

Il bénériclera d'un contrat « arpatrié » assorti d'excellentes garanties sociales et de conditions de vie confortables incluant la scolarisation des enfants.

Scrire avec C.V. explicite soms référence LM/BE à

Groupe Français spécialisé dans l'exploitation, l'industrio et le négoce du bois en AFRIQUE recherche pour une implantation nouvelle

au CAMEROUN LE DIRECTEUR DE CETTE FILIALE

Ce collaborateur aura pleine autorité pour la marche de cette affaire (exploitation forestière et acterie moderne)

Expérience du foottonnement d'une affaire industrielle nécessaire;
 Connaissance du milleu africain;
 Connaissance de l'anglais ou de l'allemand;
 30 ens minimum

Les activités du poste pervent comprendre éga-lement la commercialisation des grumes et des bois débités.

Rémunération en liaison avec la valeur et les contraintes du poste.

Cabinet 4, rue Amiral Courbet leconte 75116 PARIS

POSTE A 1.500.000 F. B ANNUEL et +

DIRECTEUR D'EXPLOITATION

BATIMENT ET T.P. C.A. 300 MILLIONS

35 ans minimum
 Diplôme d'Ingénieur civil et bâtiment
 Expérience récente et de plusieurs années dans le bâtiment

le natimen.

Il devra :

— Rechercher et négocier les marchés

— Superviser la production dez chantiers

— Etre capable de prendre rapidement en main la Direction de l'arfaire

- Bilingue Flamend et nationalité belge exigén

consultant 91, bd Carnot '

EMPORTANT GROUPE EUROPEEN développent activités de distribution alimentaire recherche pour société ARABIE SAOUDITE

1) CHEF DU PERSONNEL

Responsable au niveau régional de l'em-bauche et de la formation du personnel local.
 Expérience 2 à 3 aus dans un bureau de

personnel nécessaire.

Connaissance des pays du Moyen-Orient

2) CHEF DE SERVICE

Administratif et comptable.
Chargé au niveau régional de la compta-libité, du contrôle budgétaire et du hureau de la paye.
Ecole de commerce ou DECS + expérience professionnelle similaire de 4 ans.

3) INFORMATICIEN

Bera chargé du bureau informatique régio-

nai.

Formation IUT ou similaire.

Trois à quatre années d'expérience analyses et programmations.

Connaissances mini-ordinateur appréciées.

4) CHEF SERVICE ENTRETIEN

Chargé d'animer et de superviser une équipe de maintenance du matériel élec-trique et mécanique sinsi qu'un important parc de véhicules lourds.
 Ingénieur ou BTS + expérience profession-neile similaire de 5 ans.

5) RESPONSABLE ENTRETIEN VEHICULES

• Chargé, sous l'autorité du Chef de Service Entretien :

- d'assurer la responsabilité d'un parc de 80 véhicules lourds. Technicien supérieur, expérience similaire et connaissances approfondies des véhicules automobiles (essence et diesel).

POUR TOUS CES POSTES pratique de la langue anglaise indispensable

Contrat de deux ans,
Célibataire de préférence, mais déplacement famille possible.
Rémunération élavée.

Envoyer lettre manuscrite + C.V. + photo, sous le référence n° 62.742 à JR P 39. rue de l'Arcade, Paris 75008.

Importante Société Minière exerçant son activité au TOGO propose un poste de-

PILOTE MARITIME

à capitaine au long cours ou capitaine marine merchande pour piletage navires minéraliers jusqu'à 50.000 tonnes.

Rémunération en conséquence - possibilité maintien du statut d'inscrit maritime - loge-ment assuré dans cité agréable - congés annuels - possibilité de scolarité.

Envoyer C.V., prétentions sous Nº 3629 à PARFRANCE P.A. Robert Estienne 75008 Paris qui transmettra

### directeurs de filiales second-œuvre

MOYEN ORIENT

Notre groupe (3500 personnes, C. A. 1,8 milliard de francs) à orienté depuis quelques amiées son activité second-aurre (climatisation, plomberie, électricité) vers l'étranger et notamment vers les pays du Moyen Orient.

Notre réussité et nos projets de dévelop-pement nous amènent à rechercher des DIRECTEURS DE FILIALES.

Nous voulons confier à chacun de ces hommes la responsabilité, complète de toutes les af-faires que nous traitons dans un pays déter-· recherche et négociations commerciales,

recherche et negociations commerciaies,
 gestion administrative et financière,
 supervision de toute l'octivité technique...
ce qui implique, bien sur, des contacts à tous les niveaux.

Pour réussir dans ecs postes, outre une forrour reussir dans et gos en maltrise parfalle mation d'Ingénieur et une maltrise parfalle de l'anglais, il faut non sealement possèder une solide expérience du chantier bâtiment mais aussi avoir fait ses preuves dans la la gestion et la direction de contrats importants au Moyen Orient.

Certains de ces postes sont à poursoir très

Si ces perspectives vous intéressent, écrivez sous-réf. 20.48-M aux Conseils du Dépar-tement Recrutement d'EUREQUIP que nous avons chargés de l'examen des candi-

EUREQUIP B.P. 30 - 92420 Vancresson

Sté d'Etudes Internationales

INGÉNIEURS, PRÉFÉRENCE GRANDES ÉCOLES

CHEF DE PROJET CHEF DE PROJET ADJOINT

pour études et supervision travaux, très important projet ASSAINISSEMENT .

en EXTRÊME-ORIENT

 Séjour sur place pendant 5 cm;
 10 cms expérience minimum;
 Angleis indispensable. Adr. C.V. détaillé avec prétent, en précis, le poste souhaité (chef de projet ou adjoint) à : nº 3.887,

COFAP) 40 rue de Chabrol 750 10 Paris e tr

Nous prions les lecteurs répondent nex « ANNONCES DOMICILIÈES » de vouloir bien indiquer lisiblement sur l'enveloppe le numero de l'aunonce les intéressant et de vérifier l'adresse, selon qu'il s'agit du « Mondo Publicité » on d'une nyesse.

## Le Monde INFORMATION-PROFESSIONS

Chaque semaine, 'Le Monde information-professions' dresse le tableau récapitulatif des offres d'emploi encadrées parues dans Le Monde". Outre ceux qui, sans emploi, recherchent une situation, ce service est destiné aux lecteurs qui pensent en termes d'avenir.

Nos synfhèses leur permettent en effet de se situer, d'évaluer l'importance de l'offre dans leur branche, dans leur spécialité, l'évolution des qualifications. Analyser, une fois par semaine, et d'un seul coup d'œil, l'ensemble des amonces parues dans Le Monde, c'est le moyen, pour ceux qui ont une responsabilité dans l'entreprise, comme pour ceux qui exercent ces fonctions, de suivre les fluctuations du marché de l'emploi.

### bon de commande à découper Te Monde information-professions

le désire m'abonner à la synfhèse hebdomadaire de la ou des fonctions suivantes :

1) Mettre une croix dans les cases correspondant aux fonctions retouves : Direction générale, fonctions

Direction entretien. □ Ingénieus. □ Endes organisation et recherche. Direction financière et

administrative.

□ Comptabilité.

semaines

ADRESSE:

☐ Personnel formation relations

 □ Injection commerciale vente.
 □ Injenieurs commerciaux et tachtico-commerciaux.
 □ Banques - Assurances.
 □ Professions médicales et paramédicales.
 □ Secrétariat de direction, traductions, documentation. · D Cadres débutants 2) Entourez dans le tableau ci-dessous, le numbre de semaines retenu :

THE:

TARIF DES ABORNEMENTS (on France)

355 496 599 618 700 777 847 912 871 1618 1664 1166 114E semaines. Le tarif de l'abonnement est la correspondance entre le nombre de fonctions et le

INFORMATION-PROFESSIONS est adressé sous pli fermé soit au domicile soit au (Le premier envoi sera assuré dès la semaine suivant calle de la réception du bon de commande.)

Pour tous renseignements complémentaires, téléphoner au 874.72.05, ou écrire : "LE MONDE" INFORMATION-PROFESSIONS - 5, rue des Italieus, 75009 PARIS

on SOCIETE:

càmire le réglement per chèque bancaire à l'autre du Monde" ou chèque postal (CCP 4207-23

THEF DE

BRICATION

Services of the services of th

हु कार्या विकास के स्टाउट प्र विकास स्टिप्स कार्या

MELK

State de maria

THE PARTY

ET ME!

8.00 4.00

10.0g

0.00

3.00

Company of the same of

CROFIEL . . rue Amira Co. sa SCOTTLE JAME PARIS

en der du bois en Affig

POSTE A 1.500,000 F ANNUEL or -

PHILE TELL R D'EXPLORA BATIMENT ET TR 10 No. 1 1512 10Ns

> n jiha Marin M consultant

o design

1.9

Re Monde

Mende announation Midelinois

MARTION-PROFESSIONS

Mary and

(la ligne colonne)

CAPITALIX OU

DEMANDES D'EMPLOI

PROPOSITIONS COMMERC.

9,00

70,00

La Signe 12 Signe T.C. 40,00 45,76

ANNONCES CLASSEES

L'IMMOBILIER "Placards encadrés" Double insertion "Placards encadrés" L'AGENDA DU MONDE

La Signe T.C. \$2,03 38,89 34,00 38.00 43,47 45,76 48,00 28,00 32,03

REPRODUCTION INTERDITE

emplois régionaux emplois régionaux emplois régionaux

emploi/ régionaux

### etap

OFFRES D'EMPLOI "Placards encadrés" 2 cel. el +

**SOCIETE FRANCAISE** (700 PERSONNES) **GRANDE VILLE OUEST FRANCE** 

FRIALE IMPORTANT GROUPE LEADER DANS UN SECTEUR EN EXPANSION CON-TINUE (SERVICES DESTINES AU GRAND BURLE)

OFFRE SITUATION TRES INTERESSANTE ET REELLES POSSIBILITES DE DEVELOP-PEMENT A

HEC - ESSEC - ESC ou formation supérieure équivalente, ayent environ 5 ene d'expérience en Marketing, capable assurer activités études, conception, promotion de produits.
Qualités de contact et de «réalisa-

ORDRE DE GRANDEUR DE REMUNERATION

110.000 F + Ecrire sous référence GJ 493 AM

Paur son siège de METZ Société de fabrication . . d'ÉLÉMENTS POUR L'INDUSTRIE DES CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

### DIRECTEUR

Il aura l'entière responsabilité de la société et devra notamment ;

— diriger une usine de 300 personnes ;

— assurer les contacts commerciaux ages la clientéle industrielle ;

— avoir 35 ana minimum ;

— parler allemand.

Ce poste convient à une personne de conflance ayant une bonne compréhension technique et connaissant blen la commercialisation de produits

C.V. + photo



W. Herterich Tél. ; 225-49-24

interconseil

SOCIETE INDEPENDANTE CHIMIQUE ET PARACHIMIQUE recherche pour unité de production située dans l'EURE (100 km de Paris)

### CHEF DE **FABRICATION**

De formation superieure technique (Genie Chimique Nancy, Toulouse, IDN, INSA...) et âgé d'eu moins 30 ans, il pourra justifier d'une expérience industrielle dans un Service Fabrication de 5 aus minimum. Une bonne connaissance de l'anglais sera appréciée. L'évolution de carrière prévue à court terme conduira le titulaire do poste à prendre en charge la responsabilité complète du département production.

Envoyer C.V., photo et prétent. s/réf. IF/M à AXIAL Publ., 91, Fbg Saint-Honoré 75008 Paris, qui transmetira.

CENTRE DE CONSULTATIONS recherche pour BORDRAUX des

### JURISTE DE DROIT PRIVÉ

ayant une solide formation théorique, niveau doctorat minimum Une expérience d'enseignant en faculté, de notaire, avoné, avocat, clerc, conseiller juridique, juriste d'entreprise... serait appréciée.

Situation stable et rémueération intéressante.

# ADJOINT AU DIRECTEUR D'USINE CHIMIE PAS DE CALAIS

La Société est spécialisée depuis sa création dans la fa-brication de produits chimiques de synthèse principale-ment utilisés en partumerie et en pharmacie. Elle recharche l'Adjoint au Directeur de son usine prin-cipale (210 pers.). Formation Ingénieur chimiste. Con-naissance en chimie de synthèse organique. Minimum 35 ars. Habitude de le conduite des hommas.

26 pie Marbeir 7508 Paris vous adres-Control sera note d'information et dossier de Lactres candidature sur demande. Réf.730M2

C.I.C.O.A.M.A.
(Centre informatique du CentreOuesi des Assurancés Mutuelles
Agricoles) B. 64/05;
Agricoles) B. 64/05;
Autrente B.D.
Racinerche son : RESPONSABLE
D'EXPLOITATION :
Diptômé de l'enseignement
supérieur ;
Expér., sens de l'encadrement et qualités de gestionnaire.
Env. C.V., prétent et photo, à :
C.I.C.O.A.M.A. (M. Antoino,
Tile de l'Ancienne-Poudrière,
7909 NIORT CEOEX

dur animer la branche Titres et Gestion de Patrimoine d'un Groupe d'Agences, une Importente banque régionale

GRADE CONFIRMÉ
min., possédant expér
et sons commercial.
Poste de responsabilité présentant des perspectives. Erire avec C.V., s/réf. TIAB N à HAVAS Contact 49, rue du Président-Herriot, 69802 Lyon, qui transmetiva. ORGANISME MUTUALISTE DE LA MAYENNE INCL.

DIRECTEUR Soubilions: copér, similaire études supérieures.
Connaissances juridiques, sestion et informatique.
Adres C.V. à FIOUCIAIRE OE FRANCE, 81, avenue 3otiée, 72000 LE MANS

FILIALE SOCIETE MULTINATIONALE

en forte croissance commercialisant des produits à haute technologie annés des industries de pointe électronique, aéronautique, transport d'énargie, recherche pour

AJX-EN-PROVENCE et LYON

DEUX INGÉNIEURS

TECHNICO-COMMERCIAUX

Ces postes conviendraient à des ingénieurs diplô-més parlant l'anglais et ayant quelques années d'expérience de vente de produits industriels.

Nona recherchons des hommes almant l'autonomie dans leur travail, désirant accèder rapidement à la responsabilité d'un marché et voulant participer à l'expansion de la société en apportant leur dyna-

La formation aux produits sera assurée dans une de nos unités suropéennes. Rémunération élevée. Volture de fonction.

Enw let, man., C.V., pret, et photo he 12,668, CONTESSE Publ., 20, av. Opers, PARIS-1\*\*, q. tr.

- LE CHEF

IMPORTANTE SOCIETE recherche JEUNE CADRE

### pour prendre dans un delai rapide LA RESPONSABILITE DE SON SERVICE TRESORERIE

Ce poste conviendrait à un jeune diplômé enseignement supérieur Sup, de Co, Sciences Po (ECOFI) oo équivalent ayant impérativement une première expérience acquise dans le service trésorerie d'une grande société ou de préférence dans un établissement financier.

Ecrire avec C.V. et photo à No 12673, CONTESSE PUBLICITE 20, avenue de l'Opéra, 75040 Paris Cedex 01 qui transmettra.

Poste à pourvoir dans ville universitaire de l'Ouest.

POUR DIRIGER SERVICE COMPTABLE ET FINANCIER

REGION CHAMPAGNE en relation avec moyens informatiques

CHEF COMPTABLE

Niveau DECS complet plus formation supérieure junidique et fiscale.

Sérieuses références morales et professionnelles

Possibilité évolution carrière.

Envoyer curr. vitae manuscrit et photo récente à : ROYER Nº 700 - 136, avenue Charles-de-Gaulle, 92522 NEUILLY-SUR-SEINE.

ECP, AM ou équiv. Expérience souhaitée : exploitation, entrellen, réparation spaaraits sous pression et thermiques. Ce poste 
conviendrait à 1 Candidat désireux de mettre en application 
sur le plan de la sécurité une 
technicité éprouvée alliée eu 
sens du commandement et des 
contacts humains. Adr. photo, 
C.V. et prétentions à HAVAS 
MARSEILLE 4.693

La Direction
des Télécommunications
de Lorraine
recrute sur filtre

DES DIPLOMES

de ceriaires écoles d'ingénieurs
pour études
et réalisations techniques
Renseignements, inscriptions ;
Direction des Télécommunications de Larreine, 3, bd Joffre,
Pièco 61, 5439 NANCY Cedez
Téléphane : 28-91-00 (Poste 3321)

### LA REDOUTE recruie INGÉNIEUR

**DEUX PUPITREURS** de son SERVICE INFORMATIQUE

confirmés - UN ANALYSTE sur 370/138 DOS VS .
POWER VS

ces- postes sont ò pourvoir

excellent programmeur lls constitueront une nouvelle équipe et développeront de nouvelles applications orientées bases de données et télétraitem.

- One connaissance et pratique indis-pensable de l'Assembleur 360 P L 1 très appréciées. — Le sens des responsabilités et des relations humaines.

Une expérience dans le domaine de la vente par correspondance serait appréciée. Plusieurs années dans le poste seront exigées.
Débutant s'abstenir. Adress. C.V. manuscr., photo et prêt. en indiquant le poste qui vous intéresse à .
Diffusion N° I. Direction du Pers., 8, r. Caroline, 76410 St-Anbin-lès-Elbeuf

Pour une agence de Publicité (jeune mais bien organiséel, nous cherchons un jeune publicitaire

qui veuille revenir à Lyon et développer l'agance à partir de bons budgets régionation. Ecrire à Mime G. DILL sa réf. 412 LM.

EUNE TECH. SUP. diplômé ETS/Genle chim. liberé D.M. Adresser C.V. et prétentions. à HAVAS PAU D 27,308. qui transmettre.

CHASSE - TIR - ARME
ou débutant pessionné pour
professorat ou monitariat.
Tél. mardi ae 928-28-27

Société spécielisée en manutention pneumatieux recherchs

JEUNE INGÉNIEUR

pour poste service « Projets »
Adress, lettre + C.V. menuscrit
avac photo à : MANUTAIR.
366, rue de Verdun, B.P. 198 D,
20005 Amiens Cedex

STE DE CONSTRUCTIONS

MÉCANIQUES

TECHNICO-COMMERCIAL

NIVEAU CADRE

SVem expér. vema mechines pr
l'industrie. AGE moyen: 25 a.,
rèsid. REGION LIMOGES,
DEPLACEMENTS REGULIERS
S/TOUTE LA FRANCE. Envoyer
C.V. no T74,001-M. Résid-Pt.,
25, rue Résumur, 75002 Paris.

ALEXANDRE TIC S.A.

10. RUE DE LA REPUBLIQUE - 69001 LYON

IMPTE ENTREPRISE MÉTALLURGIQUE LE HAVRE recherche

ASSISTANTE SOCIALE CONFIRMÉE - DIPLOMÉE D'ÉTAT

Un diplôme d'infirmière serait apprécié.

### le Directeur des relations humaines

D'UN IMPORTANT GROUPE ALIMENTAIRE implanté dans l'Ouest de la France recherche pour seconder

LE RESPONSABLE DU SERVICE CENTRAL ADMINISTRATION DU PERSONNEL

## UN JEUNE DIPLOME

SCIENCES ECO . LICENCE ou DOCTORAT EN DROIT Ayant si possible acquis une première expérience dans un service identique ou dans un secrétariat général.

Le poste offre de belles perspectives de carrière pour un élément très motivé et à fort potentiel. Ce recrutement sera traité confidentiellement par la Direction des Relations Humaines

Ecrire avec C.V. et photo à No 12942, CONTESSE PUBLICITE, 20, avenue de l'Opéra, 75040 Paris Cedex 01, qui transmettre.

### **WARNER FRANCE**

DIRECTEUR DES VENTES

LE MANS

120/130.000 F

Filiale française d'une importants société amé-ricaine internationale fabriquant des composants industriels.

Rattaché au Directeur Général, le Directeur des Ventes sera responsable d'une équipe de 6 Ingé-nieurs de venue chargée de commercialiser en France l'ensemble des produits de la société.

SI VOUS AVEZ :

30 ans minimum;
 une formation supérieure;
 une solide expérience de la fonction acquise dans une société commercialisant des produits techniques;
 de bonnes connaissances ch anglais.

Merci d'envoyer votre C.V. sous référence 3.520 X à SERIFO Recrutement 38, rus de Lisbonne, 75008 PARIS.

rerifo,

Le Directeur général d'une grande affaire de distribution de forte renommée (équipement du foyer) cherche pour la région Rhône-Aipes son

directeur des ventes

Il dinge les magasins, contrôle leur budget de fonctionnement, enalyse leurs résultats, gère

et enime le personnel. C'est un homme de terrain, ayant une bonne connaissance des techniques modernes de distribution et l'expérience de l'animation d'une équipe commerciele. Sa formation : ESC, HEC, ESSEC.

Une réalle progression dans la Société est Ecrire à M. R. BEROUD ss réf. 410 LM.

ALEXANDRE TIC S.A.
10. HUE OF LA REPUBLIQUE - 69001. LYON Paris-Lille-Bridgelles-Geneve-Londres

INSTITUT DE FORMATION PERMANENTE de la Chambre de Con et d'Industries du Doubs

(2.200 stagtaires/an)

recrute

### 2 CONSEILS EN FORMATION

charges de l'élaboration de plans de formation, de coordination planniog-pédagogis, éventuellement d'animation,

Expérience industrielle et/ou technologique exigée. Envoyer C.V., photographie et prétentions à : M. CHESNAIS. Directeur de l'INFOP. 45, avenue Carnot, 25000, BESANÇON.

8 Etablissement IIUOIs d'un des grands Groupes d'Imprimerie de labeur français travaillant en continu, recherche :

CHEF DES

SERVICES GENERAUX

Il assume la responsabilité:
- des services entretiens,
- des services généraux et magasins,
- de l'étude et de le réalisation des projets d'investissements.

Il est le responsable hierarchique de 70 personnes.
- Le poste sera conflé à un homme expérimente dansune fonction nécessitant un sens eigu des urgences et connaissant les problémes d'un parc machines très diversifiées et eutomatisées.

Ecrire avec C.V. détaille à Gérard STIKER sous Ref. 32153 B, a : CFF/ORES

ORES Centre Vaubans 201, rue Colbert 59000 - LILLE

SOCIÉTÉ DE FABRICATION MATIÈRE PREMIÈRE PLASTIQUE LA ROCHELLE RECHERCHE

SON ATTACHÉ **COMMERCIAL EUROPE** MISSION: • prospecter • développer • vendre à une clientèle INDUSTRIELLE EUROPEENNE.

PROFIL: c'est un VENDEUR intèressé par les pro-blèmes techniques et ayant: é une bonne formation commerciale é une bonne connaissance des techni-ques de l'exportation (administratives et commerciales). Une expérience de l'exportation en miliou industriel est souhaités. L'angleis et l'allemand sont indispen-



Envoyer C.V. + lettre manuscrite + prétentions sous réf. P/22 à : C.P.E. - 12, rue Cleude Massé 17000 LA ROCHELLE

70.00



REPRODUCTION INTERDITE



emploiz régionaux

Société Industrielle Française de biens d'équipement en constante et rapide expansion Recherche pour son AGENCE DU NORD **UN AGENT COMMERCIAL** 

de formation Technique il aura eu une expérience de 2 à 3 ans de la vente de biens d'équipement auprès de clients industriels.

BASE A LILLE Il serait souhaitable qu'il soit introduit auprès de la clientèle régionale. Il devra pouvoir e'intégrer dans une équipe jeune

> Adresser C.V., photo et prétentions à : AM.R.L 50, avenue Deumesnii - 75012 PARIS

### ALSACE

### PERSONNEL ET RELATIONS HUMAINES

Une importante entreprise en fabrications mécaniques (5000 personnes) crée un uouveau poste su sein de la direction du personnel

Celui-ci conviendrait à un JEUNE CADRE, de formatiou SUPERIEURE. Ayant déjà une expérience vécue des problèmes de personnel dans l'industrie,

Nous ini confierons la prise en charge d'un service regroupant le tableau de bord du (statistiques, informations, études).

Cette situation, dans une entreprise en expansion, offre des possibilités d'évolution particulièrement intéressantes à un CADRE ayant trois ou quatre ans d'expérience et sachant faire preuve de dynamisme et d'excellentes aptitudes au contact humain.

Adresser C.V. + photo sous référ, N° 2510 à notre Conseil, qui vous gazantit réponse et discrétion.

MANAGING, 20, 2v. de la Paix, 67000 Strasbourg.

### DIRECTEUR GENERAL **ADJOINT**

Une Société financière du Sud de la France, dont la vocation est le financement à moyen et lorg terme des P.M.E., de sa région, racherche un Directeur Général adjoint qui aura dans un premier temps la responsabilité de l'animation commerciale, puls assumera progressivement les tâches de direction générale qu'il exercara seul dans quelques années.

Le poste convient à un cadre de plus de 45 ans, joignant à une culture étandue, une bonne capacité de contact et une expérience sérieuse de la vie de l'entreprise privée.

prise privée. Envoyer C.V., photo et prétention sous réf. 7002 M à : FRANCE CADRES 26 rue Marbeuf 75008 Paris.

Discretion totale. Votre dossier ne sera en aucun ca présente avant que vous n'ayez eu un premier entretien

Importante Société Industrielle

RHONE - ALPES

### ADJOINT AU CHEF DU PERSONNEL

Cette offre s'adresse à un cadre de 30 ans environ ayaut acquis une expérience confirmée dans la fonction personnel.

Adr. demande manuscrite avec curriculum vitae, photo et rémunération souhaitée, à HAVAS LYON 8564 - qui transmettra.

Le Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement de l'Est

#### UN ARCHITECTE urbaniste paysagiste

Cette personne sera chargée d'études d'am gements urbains et d'espaces verts. Quelques sunées d'expérience dans bureau hapteme names d'expérience dans bureau

Adresser curriculum vitae + photo à : M. VERDEAUX - CE.T.E. de l'Est 5, place du Eci-George, 57636 METZ - CEDEX.

### Société chaudrennerie lourde

à vocation nucléaire

recharche pour son USINE CENTRE DE LA FRANCE

### INGÉNIEUR D'AFFAIRES

offres d'emploi

offres d'emploi

offres d'emploi

offres d'emploi

### TOTAL **COMPAGNIE FRANCAISE DES PETROLES**

Dens le cadre de sa politique générale des transports aériens, maritimes, fluviaux et terrastres, TOTAL EXPLORATION PRODUCTION recherche son

### INGENIEUR LOGISTIQUE

- Il sera chargé de :

  e Procéder à toutes études relatives à la fonction transport (méthodes et procédures de transports et de manutantion, enalyse de la valeur des méthodes, analyse des possibilités des Entreprises),

  e Elaborer, diffuser, eider à mettre en epplication les méthodes, procédures et règles nécessaires correspondantes en tenant largement compte de l'expérience acquise au sein du Groupe et ailleurs, et des contraintes particulières à chaque filiale,

  a Toute à lour la caralogue de nomendature des methodes.

Tenir à jour le catalogue de nomenciature des matériels,
 Définir les conditions techniques des contrats,
 Conseiller et assister les différentes Sociétés Filiales,

Promouvoir et participer activement à le formation du personnel.

Les candidats, ont une formation supérieure (Ingénieur T.P., A & M. Aéro-Navale ou Navale ou Grende Ecole). Ils maîtrisent parfeitement la lengue anglaise, lue, écrite et parlée. Ils possèdent une solide expérience sur les problèmes d'approvisionnements (achats, transit en douane, transports routiers, maritimes, sériens). Ils ne sont pas rebutés par de nombreuses missions à l'étranger, et envisagent même dans l'avenir une expatriation en famille.

Si ces perspectives vous intéressent, adressez votre C.V. manuscrit et photo au Service Recrutement 5, rue Michel Ange 75781 Paris Cedex 16 sous référence 77011.



### jeunes ingénieurs

Pour contribuer aux actions diversifices de formation de personnel d'exécution et d'en-cadrement d'unités industrielles en P.V.D. que nous sommes appelés à effectuer, nous recherchons de jeunes ingénieurs.

Diplômés de grandes écoles, ils auront déjà-une première expérience (industrie ou coopé-ration), parleront couramment anglais, espa-gnol ou portugais et ne seront pus rebutés par des conditions de vie:parfois difficiles.

Une formation prealable aux méthodes EUREQUIP leur sera assurés. Après quel-ques années, une évolution de carrière pourra être eurisagés vers la résolution de pro-blèmes plus globaux d'organisation et de structures des entreprises.

Les candidatures seront étudiées dans les plus brefs délais par Michel GIRARDOT, Directeur du Personnel d'EUREQUIP afin que les capagements soient éfectués au plus tard fin juillet. Ecrive: lui sous réf. 60-50-M B.P. 6 - 92420 Vaucresson.

### 🖚 on important groupe métallurgie 🖚

( 20 000 personnes ),

spécialisé dans la production de biens industriels de grande série,

futur

### directeur

d'un de ses

### établissements

Il se préparera à ses responsabilités futures en étant préalablement rattaché à la Direction Générale d'un de ses Départements en Région Paristenne. Ce poste peut motiver un

ingénieur diplômé des arts & métiers

ou équivalent, âgé de 38 ens minimum, possédent de bonnes commissances en métallurgie ou métallurgie, justifiant d'une expérience sériaise de plusieurs ennées comme Chef de Fabrication ou Directeur de Production dans grande Entreprise, complétée par des responsabilités assumées dans Service de Gestion.

Rémunération élevée pour candidat de valeur. Adresser CV détaillé, photo, rémunération actuelle sous Nº 3617 à

PARFRANCE P.A. 4, rue Robert Estierine 75008 Paris qui trapemettra

LEADER EUROPÉEN DE L'OFFSHORE PETROLIER C.A. actual : 1,5 milliard F.F. Fort taux de croissance

Oscar à l'exportati recherche pour son siège social à PARIS:

### **UN CHEF DU SERVICE GESTION DES RISQUES**

Il aura la charge :

D'analyser les risques courus par l'Entreprise.
 D'analyser les risques courus par l'Entreprise.
 De participer à la définition de la politique de gestion des risques.
 De placer les risques sur la merché des assurances, de gérer des polices d'assurances IRC, TRC, maritimes). De règler les sinistres.

Ce poste convient à un candidat diplômé de l'enseignement supérieur et pouvent justifier d'une expérience de 3 à 5 ens dans le fonction, au sein d'une Entreprise Internetionale.

Une très bonne connaissance de l'anglais est indispensable. La fonction comporte des missions de courte durée à l'étranger. Envoyer C.V., photo et prétentions s/rét. 5357 à

P. LICHAU S.A. 10, rue de Louvois 75063 Paris cedex 02 qui transmettra.

PARIS

### Jeune Economiste

pour diriger et développer les études «Statistiques» d'un «jeune» Département en forte expension d'un Groupe d'Assurance, de premier plan. Après une formation de 6 mois, il aura la responsabilité d'un groupe de 5 personnes ; il en assurera le fonctionnement tout en perticipant, en liaison

avec le Service Organisation, à son informatisation, occasion de recéfinir les finalités de ce groupe et de le rendre plus performent. Ces fonctions conviennent à un diplômé ESCP, ESSEC ou équivalent, à le

fois actif, réfléchi et curieux d'esprit. Une expérience de 2 ans environ dans des activités administratives, statistiques, est souhaitable mais ce poste pourrait être pourvu par un débutant capable de s'adapter eisément à le vie professionnelle.

CEGOS

Veuillez adresser jettre manuscrite et CV détaiflé sous la référence 71418/M à R. VERDET - 33, quai Galliéni 92152 - SURESNES.

Important Groupe Industriel recherche pour son Siège Parisien

# docteur en droit

L'équipe, dans laquelle il sera intégré, est directement rattachée à la Direction Générale. Elle est chargée de missions de Conseil auprès des instances françaises, européennes et U.S. de la Société.

Une formation universitaire française et américaine serait aboréciée. L'importance et la représentati-

vité du poste justifie certaines - pratique de la langue anglaise à HAVAS CONTACT -(écrite et panée);

sous référence 34938, 156, bd Haussmann, 75008 PARIS.

- expérience professionnelle de 2 à 3 aus centrée sur le droit des affaires et acquise de préférence en Cabinet d'Avocat ou de Conseil Juridique;

- aisance dans les relations à haut niveau.

Envoyer dossier candidature,

GROUPE IMPORTANT - C.A. 1500 MILLIONS F. HT EFFECTIFS 4.400 PERSONNES - 21 USINES - RECHERCHE UN

### Collaborateur Comptable de bon niveau 28 ans mini.

POUR LE POSTE D'ADJOINT AU RESPONSABLE DU SERVICE COMPTABILITE GENERALE DU GROUPE.

Le poste convient à un homme jeune, de bon potentiel, à l'ectivité autonome; ayant un bon niveau de conceptualisation, de formation BTS, SP ou DECS, très solide sur le plan de le théorie comptable et ayant acquis une bonne maîtrise des problèmes comptables par : una expérience pratique de 3 à 5 ans, acquise de préférence dans une entreprise industrielle et commerciale à forte organisation comptable, et l'habitude de travailler en liaison étroite avec l'informatique - Angleis souhaité mais non indispensable.

ou cours de l'année, résoudre les problèmes courants de l'exercice llés à la comptabilité générale, ex : arrêté comptable mensuel et bilens semestriels,
en fin d'année, exploiter les àléments d'information qu'il aura recueille auprès des différentes filiales, en vue de préparer le bilan consolidà du

Lieu de travail : La Défense. **CEGOS** 

Adresser lettre man. + C.V. détaillé à Mma CLERE, sous réf. 73395/M -Sélé-CEGOS, 33, quai Gailléni 92152 SURESNES.

### **INGENIEUR-MECANICIEN**

SYSTEMES DE MANUTENTION

Société d'ingénierie et de Construction Société d'ingénierie et de Construction Nucléaire située à Paris vous propose de vous intégrer à une équipe assurant la responsabilité technique depuis la conception de l'avant-projet jusqu'aux essais de machines et mécanismes destinés à la manutentiou et au chargement du combustible.

Une expérience de quelques années en mécanique générale, acquise au sein d'un bureau d'études ou en fabrication, est nécessaire.

Adressez votre dossier de candidature s/réf. 8648 à Axial Publicité, 91, Fbg Seint-Honoré 75008 Paris, qui transm.

- IMPORTANTE SOCIETE PRODUITS AROMATIQUES banilava EST parisienza CORRESPONDANCIER (ORREMUNIAMENTALE)

susceptible superviser

suble socretariat et faire

ileison entre différents
services : commerciaux,
techniques, financiara.
Une formation CHIMIE, ou
équivalente serait appracés.
Vacances assurées
si engagement avani.

Env. C.V., prétentions et photo (ret.) sous référence n° 2161 à PRO MULTIS. 47, rue des Tournelles, 7503 PARIS qui transmettra.

Fabrique sièges baut nivetu recti. pour secteur EST

INSPECIEUR DE VENTE

CADRE

domiciāta Paris ou Est
Voiture fournie, Rémunération
fixe, treis payés pour visites
et prospection clientale.
C.A. existant important.
Qualité grand vendeur
déjta prouvée.
Ecr. avec C.V. et références :
Jean PREVOST S.A.
20. rue banielle Casanov?,



RENIEURS STEME

MAUSTES

STEME

PONSABLE USUIVI LOTTATION

HILLY

MOUSTRIEL WATIQUE

The Market State of the

OFFRES D'EMPLOI

eng Geografia

FUREQUIP

ingénieus/

Contract Cripo

4.572.5

docteur en droit

MALE CONTRACTOR

offres d'emploi

offres d'emploi

**ALIANCE INFORMATIQUE** 

Société de Services en Informatique installée à PARIS-LA DEFENSE nous eppertenone é un Groupe Important. Noue disposons d'un 370-155, de deux 370-158 sous OS - VS evec IMS et d'un important réseau tempe réel. Noue désirons intégrer à notre équipe plusieurs collaborateurs:

rience en OS ou DOS avec une pratique complémentaira soit d'OS - VS - IMS.

Ils euront pour mission de développer les logiciels de base et d'epporter une assistance technique aux Chefs do Projet.

# SYSTEME

eyant une formetion supérieure et 3 ans ninimum d'expérience Système sous OS. Une conneissance DOS serait egelement

lls travailleront eur les logiciels de base, essisteront techniquement notre clientéle ou blen participeront à l'élaboration des

### RESPONSABLE **DU SUIV**

syant une solide expérience de la coordination des opérations effectuées dans un Centre de traitement de l'information : préparation, traitements, édition, façon-

Représentant d'un groupe de clients auprès des équipes d'exploitation, il définira-les priorités, assurera les llaisons entre les unités de production elns que l'inter-fece avec ses différents interlocuteurs.

Ecrivez sous ref. M 4153 à Hélène REFRE-GIER; qui étudiera confidentiellement votre candidature.

SELECTION 49, avenue de l'Opéra

### **SMITHKLINE**

recrute pour ses filiales Laboratoires Pharmaceutiques **GREMY LONGUET et SK & F** 

### Collaborateur Comptable Cty DON Hiveau \*\*COMPTABLE INDUSTRIEL **ET ANALYTIQUE**

LE POSTE :

LE POSTE:

• Analyse financière de l'activité d'une
usino - Tenue du tableau de bord contrôle budgétaire
• Analyse des prix de revient
• Contribution è la mise à jour des programmes informatiques.

LE PROFIL : Une experience de plusieurs années dans la même fonction est souhaitable
 Formetion requise : Ecole Supérieure de Commerce - I.U.T. Finance - Compta-

bilité. Lieu de travail : Siège social à PUTEAUX. Un candidat de valeur peut envisager une carrière certaine au sein d'un Groupe

en plein développement. Ecrire avec C.V., photo, desiderata et rému-nération actuelle à Direction du Personnel J.F. - Laboratoires GREMY LONGUET et SK & F, 15 rue Jean Jaurés 92807 PUTEAUX. Discrètion et réponse assurées.

M. T. I.

Division de la S.P.J.-I.T.T.

recherche UN PROGRAMMEUR

onfirmé en COBOL et GAP II

NOTIONS ASSEMBLEUR Avantages sociaux - 13º mois Mutuelle - Restaurant d'entreprise.

nover ourriculum vitae, photo et prétentions à : Mme BIZOUARD (référence 100) - M.F.I. evenue des Sabions-Bouillants, 77170 MEAUX.

offres d'emploi

REPRODUCTION INTERDITE offres d'emploi

### dans un secteur informatique qui « explose »

la division spécialisée d'une

TRES IMPORTANTE MULTINATIONALE

commercielisant des produits termineux-écrane, terminaux R.J.E., terminaux de saisie, concentrateurs et « front-end-processor ».

RECHERCHE POUR PARIS ET PROVINCE

### ingénieurs commerciaux

.70.000 F à 120.000 F ...et plus

lustifier d'une brittante réussite commerciale dans la vento des produits informetiques

### chefs de produits analystes-systèmes

à 130.000 F 60.000 F

80.000 F

à 110.000 F

bonne connaissance des produits informatiques, transmissions at logiciele (IBM principalement) et de lours applications. Avoir déjà perticipé à la réalisation d'importants projets. Pour les postes de chefs de produits -, une formation supérieure (avec angleis courant) est indispensable.

# inspecteurs

40,000 F à 85,000 F hors astreinte

Expérience de l'entretien des terminaux, des ordinateurs ou de leurs périphériques, Responsabili-tés conflées en fonction de le qualification et de l'expérience, Formation BTS ou équivalente souheitée, Lecture anglais technique Indispensable.

Pour chacun de ces postes, possibilités de promotion exceptionnelles

Envoyer C.V., lettre manuscrite et photo, en précisant le nom des sociélés auxquelles votre candidature de doit pas être communiquée,

STRUCTURES G 92 - 31, avenue de l'Opéra, 75001 Paris.

DE LA METALLURGIE (14000 personnes) IMPORTANTE SOCIETE recherche

### INGENIEUR responsable méthodes

**APPLICATION PEINTURE** 

Ca poste peut convenir é : INGENIEUR DIPLOME (ENSIC, ESPCI, ESCIL, ...). UNIVERSITAIRE OU AUTODIDACTE. ayant une grande expérience en chimie (peinture, vernis, ...). -

Agé de 35 ans MINIMUM, justifiant d'une expérience de 5 à 10 ans en services techniques dans industrio de (s tôlo (électroménager, automobiles, meubles métalliques.)
le candidat devra être apte à îmaginer, é mature en oeuvre et à réaliser toutes études relatives aux produits et aux techniques du domaine de la protection des surfaces mátalliques.

Il bénéficiera d'une très large autonomis de décision.

Lieu de travail : Peris-Quest.

Adresser C.V., photo et prétentions à No 13.145 CONTESSE Publicité, 20, av. Opéra 75040 Paris Cedex 01, qui transm.

Important Constructeur de

MATERIELS MECANOGRAPHIQUES région Parisienne recherche pour renforcer son

Bureau d'Etudes

Ingénieur

Grande Ecole

pour lui confier la responsabilité de projets de ses nouveaux matériels.

Les dossiers de candidatures sous Réf.M.1326 à préciser sur l'envejoppe seront traités confidentiellement per

DEVELOPPEMENT

10 rue de la Paix, 75002 Paris.

IMPORTE ET DISTRIBUE DES PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS ET PHARMACEUTIQUES. Elle chorche pour Paris Nord,

### un ingénieur de développement

Sous l'autorité du directeur commercial et en lieison evoc les dépertements commerciaux, il actualise une bonne connaissence générale des industries chimiques auropéennes et mondieles; il trouve de nouveaux ou meillours foumisseurs (sans exclure les egences possibles) pour accroltre la C.A. de l'entreprise.

Nous cherchons un homme de formation sciontifique ou industrielle (ingénieur) avec l'expérience de la fonction commerciale et marketing et celle des contects internationaux. Cet ingénieur e un tempérament commerciel confirmé. Connaissance de l'anglais indispensable; ellemand souhaitable. Ecrire à Y. CORCELLE ss réf. 3214 LM.



ALEXANDRE TICS.A. 10. RUE ROYALE - 7500B PARIS LYUN-ULLE-BRICKELLES-GENEVE-LONDRES

### **COMSIP ENTREPRISE**



conception, Pétude et la réalisation de systèmes d'automation industrielle.

recherche pour son activité en FRANCE

### Ingénieur expérimenté

Spécialisé dans l'étude et la réalisation d'installations électriques pour l'industrie et les collectivités.

Le candidat devra faire preuve d'une technique éprouvée dans les domaines de compétence indiqués, et justifier d'une grande expérience en entreprise et de réalisations d'envergure dans le développement des affaires.

Le posta est à pourvoir à RUEIL-MALMAISON. Écrire avec C.V., photo et prétent s/réf. 3l. COMSIP ENTREPRISE

Service du Personnel BP. 305, 92506 RUEII-MALMAISON CEDEX

### herman miller

leader américain des systèmes modulaires de bureau offre pour se filiale freogaise co piein développement (siège à Paris), uo poste de : CHEF DE PRODUIT (réf. 711)

Fermatien:
Le poste, tout récemment créé, conviendrait à un jeune diplômé de l'enseignement supérieur (HEC, ESSEC, ISG, Snp. de Co), maîtrisant parfaitement l'angiais, ayant eu si possible une expérience, même courte, dans l'un des postes suivants : assisiant chef de produit, responsable des ventes, chargé d'études marketing junior.

Ponetion:
Cet homme, dépendant directement de la Direction Générale et à partir des informations concernant la politique commerciale de l'entroprise, devra :

devra :

appuyer fonctinnnellement la force de vente;

mettre en ploce les plans de promotion et de
publiellé des produits;

a assurer le auvil des produits existants;

a concevoir et loncer les études de développement

et de PROJETEUR - ANALYSTE (réf. 712)

pour renforcer le service d'aide à la vente Formation : Boulle - Camondo - Arts Décoratifs - Arts Appu-ques - Ecoles américaines - Anglais souhaité. • Age minimum 25 ans, queiques années d'expé-rience, disponible espidement.

Fonction :
• Contact avec la cilentèle en synergie ovec le

Contact avec la clientèle en synergie evec le vendeur;
 Recherches et analyse des informations pour la réalisation d'étude d'aménagement.
 Pour chacun de ces postes, une formation sera donnée aux candidats sur les produits du Oroupe, tant en Fronce qu'à l'étranger; des déplecements de courte durée sont à prévoir.
 Envoyer C.V. détailé, phote et lettre manuscrite sous références indiquées à ;

DOR/TI diseppement 20, bd do Magenta qui garantit le secret des candidotures.

IMPORTANT GROUPE INOUSTRIEL recherche pour

### un ingénieur électricien

Placé sous l'autorité du responsable du ser-vice électrique, il aura pour missions de définir les schémes électriques directeurs d'unités de 4 M.W. à 100 M.W. einsi que les spécifications techniques d'achat de matériels : machines tournantes, elternateurs, moteurs, tableaux électriques, etc...

En outre, il aura è suivre les études d'exécution et les fabrications confiées à la sous-

Diplômé d'une Grande Ecolo, lo candidat devra justifier d'une solide expérience dans le domaine des courants forts.

Le sens développé des contacts; celui de l'animation des hommes, einsi qu'une bonne connaissance de l'anglais sont les conditions indispensables pour occuper efficacement le poste proposé.

Des déplacements de courte durée à l'étranger

Adresser lettre manuscrito avec C.V. et photo à No 12924 Contesse Publicité 20, av. Opéra 75040 PARIS CEDEX 01, qui transmettre.

### **soceted**

Bureau d'Engineering proche La Défense - recherche

CHEF DE GROUPE **GENIE CIVIL** 

Expérience Raffineries - Pétrochimle pour - Etudes d'ensemble - Plans quides détaillos y comprie VRD - Devie dee-

- Vérification - Coordination des plans d'exécution établie par Entreprisee - Connaissance corps d'état secondaires appréciée

- Angleis lu et parlé eouhalté. Ecrire evec C.V. et prétentions é : SOCETEC - 5, rue Chante-Coq 92800 PUTEAUX

'un des principsux spécialistes de la (ANUTENTION PAR VIBRATION, du RIBLAGE et du TAMISAGE, solidement nplanté en EUROPE.

### LE DELEGUE TECHNIQUE ET & COMMERCIAL

chargé de nous représenter auprès des Bureaux d'Etudes et des engineerings principaloment des industries alimentaire, chimiquo et d'extraction.

Notre futur collaborateur de formation MECANIQUE (niveau supérieur), qui e déjà une expérience confirmée de la vente sera responsable de l'ensemble de la REGION PARISIENNE. Formation préalable en Belgique.

Adresser C.V. détaillé, photo
At rémun, se réf. 37M129
30, rue de Mogador
75009 PARIS

A poliquée

MGENIEUR MECANICIEN

THE PERSON NAMED IN POST OF

Maria

100





OFFRES D'EMPLOI "Piacards encadres" 2 col. et + (is lione colonne) DEMANDES D'EMPLOI CAPITAUX OU PROPOSITIONS COMMERC.

ANNONCES CLASSEES

LIMMORILIER "Placards encadres" Double Insertion "Placards encadrés" L'AGENDA DU MONDE

17 sept at 32,03 28,00 34,00 38,89 38.00 43.47 45,78 40,00 28,00 32,03

REPRODUCTION INTERDITE

offres d'emploi

Texas Instruments

FRANCE

Ter Fabricant mondial do semi-conducteurs occupant en France - 1500 personnes dont 300 cadres, cherche pour développer ses activités commerciales des

INGENIEURS-ELECTRONICIENS

DEBUTANTS ou CONFIRMES Pour la vente de produits do haute technologie, (microprocesseurs, mémoires, circuits intégrés digitaux...). Ils seront responsables do cilents importants chez jesquels ils auront à :

assurer les contacts à tous les niveaux hiérar-chiques pour mener, à bien les négociations commerciales.

commerciales, définir et promouvoir les produits nouveaux, développer les stratégies commerciales, etablir les prévisions do vente à court et moyen

UN IMPORTANT ORGANISME ADMINISTRATIF recherche dens le cadre du développement de son centre informatique de gestion — deur IRIS 60 — fonctionnant en batch et en temps réel, 40 terminaux, des ingénieurs et techniciens libérés des obligations militaires dont :

UN AGENT PLANNING

et DEUX PUPITREURS « BATCH »

expérience souhaitable Siris III, - Réf. 73.390/M

DEUX PUPITREURS « SOCRATE »

expérience souhaitable similaire ou time sharing. Réf. 73.391/M DEUX INGÉNIEURS

pour assurer la supervision et le contrôle du fonctionnement technique de l'exploitation (temps réel et batch). Réf. 73.392/M

UN INGÉNIEUR

ANALYSTE ORGANIQUE

pour assurer la mise en exploitation des chaines. Réf. 73.393/M

UN INGÉNIEUR EXPÉRIMENTÉ

pour le contrôle de gestion interne du service. Réf. 73.394/M

Lieu de travall : PARIS.

Adresser lettre man. + C.V. détaillé avec photo et prétent. à Mme CLERE, sous référence choisie, à SELE CEGOS, 33, qu. Gallieni, 92152 SURESNES.

Impte Société proche banlieue Nord

leader européen dans son domaine

recharche pour

**AUDIT FILIALES ÉTRANGÈRES** 

et CONSOLIDATION

JEUNE CADRE DIPLOMÉ

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE

(option FINANCE COMPTABILITE) complété si possible par DECS

Il sera également chargé du contrôle de gestion des filiales, de leur organisation administrative, ainsi que des problèmes posés par leur situation fiscale et juridique.

Anglais nécessaire + espagnol ou allemand 1 ou 2 années d'expérience. Courts mais fréquents déplacements.

Ecrire avec C.V. et prétentions à n° 12.847 CONTESSE Publicité, 20, av. Opéra, PARIS-1°\*.

**Jeunes** 

confident/eilement au téléphone du lundi au vendradi Information Carrière par l'12 ha 13 h 30 à 18 h Information Carrière

qui sera rattaché au Directeur Financies

C.V. détaillé avec photo

Ecrire avec C.V. manuscrit photo, prétentions, date de disponibilité soits la référence SCM 577-132 en indiquent si permis VL, situation militaire à Mmo LE GUET, Boite Postale 5 06270 VILLENEUVE-LOUBET

terme. Ces postes sont à pourvoir à PARIS.

offres d'emploi

offres d'emploi

Dans le cadre du recrutement sur titres organisé per l'Administration des PLL

LA DÉLÉGATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE RECHERCHE

DES JEUNES DIPLÔMÉS (ÉES) D'ÉCOLES D'INGÉNIEURS

TITULAIRES D'UNE MAÎTRISE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

FONCTIONS:

• Études sur le choix et la mise en œuvre de matériels nouveaux d'exploitation et de

Gestion technique et maintenance des ins-taliations en vue d'assurer la fluidité du

DES JEUNES DIPLÔMÉS (ÉES) D'ÉTUDES COMMERCIALES ESCP. to EHECJE

. D.E.A. et D.E.S.S. MARKETING

(délivrés par l'Université de Grenoble II).

• Licence Sciences Économiques avec un des diplômes suivants : E.S.C.A.E., E.S.S.C. d'Angers, E.D.H.E.C. du Nord, I.C. Nancy, I.E.E.C.S. Strasbourg, I.S.G., I.E.P. de Paris (section économique et financière). FONCTIONS:

Études, organisation et suivi du fonctionne-ment des services commerciaux.
Évaluation des besoins de la clientèle.

Conseils sur le choix des installations.

Adresser votre candidature immédiatement (les futurs diplômés de juin 1977 peuvent déposer un dossier). Renseignements et Inscriptions:

pour les postulants domicliés à Paris et départements 92-93-94 :
 DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE PARIS
Pièce 809 E -8-10, boulevard de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15 - Tél. : 540.33.08.

 pour les postulants résidant dans les départements 77-78-91-95:
 DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE PARIS EXTRA-MUROS
 7, boulevard Romain Rolland, 92128 Montrouge - Tél.: 657.13.30 (poste 58/05). DATE DE CLÔTURE : 23 MAI 1977

RÉGIE-PRESSE Petites Annionces

JOURNAL Se Monde **UN ATTACHÉ** 

COMMERCIAL ayant:

- un tempérament vendeur, - une bonne connaissance du marché immobilier,

Texpérience de la vente d'espace,
25 ans minimum.

Notes hai offrons :

 une rémunération comprenant 1 fixe + 1 commission, des frais de déplecement, une intégration rapide dans une équipe soudée."

Écrire avec C.V., photos et prétentions à : uniel BARTHOLONI, Régie Presse / Le Mond 85 bis, rue Réas

Filisle de MODCOMP CORPORATION, l'un des premiers constructeurs de mini-ordinateurs,

DIRECTEUR COMMERCIAL

Le prédécesseur syant été promu au sein de l'or-canisation européenne. Sa mission consistera, tout particulièrement, à coordonner l'ensemble des activités de la société et à en poursuivre le développement.

Il aura 30 ans minhaum et outre de bonnes comaissances en informatique, une solide expé-rience de l'encadrement d'équipes commerciales, Une excellente maitrise de l'anglais est indisrémunération annuelle proposée pourrait asser 200,000 P.

Scrivez sous référence 602 à M. P. BOURDACHE qui étudiez confidentiellement voire candidature MODCOMP FRANCE, 1, place des Etats-Unis - SILIO 224 - 94538 Eungia

SOPAD (NESTLÉ)

pour son Service Organisation

INGÉNIEUR GRANDE ÉCOLE (Mines, Centrale, LD.N.)

ayant environ 5 ans d'expérience en production et en organisation, pour participer à l'organisation technique des usines et des dépôts.

Ultérieurement, l'évolution de sa carrière pourra le conduire à preudre des responsabilités dans

Adresser C.V. et prétentions as référ. S.O. à : Direction du Personnel SOPAD 17, quai Paul-Doumer, 22401 COURREVOIE.

BUREAU D ÉTUDES OFFSHORE

recherche

INGENIEURS DIPLOMES

30 ans minimum. Ayant 2 à 5 ans d'expérience Travaux en mer. Parfaite connaiss. langue anglaise et disponibi-

lité pour séjour étranger sont indispensables. Écrire avec C.V. : O.T.P. 5, rue Chante Coq **92801 PUTEAUX** 

**SOPEN** CONSEIL ET ASSISTANCE

recherche

EN INFORMATIQUE

ingenieurs en informatique Expérimentés en système grande diffusion type IBM 3/GAP.

ANALYSTES PROGRAMMEURS **ET PROGRAMMEURS** 

Expérimentés sur l'un des systèmes suivants : IBM 3/GAP II - IBM 370/OS COBOL ou PL1 -Tous ces postes sont à pourvoir immédiatement. Lieu do travail : Paris et Lyon.

Envoyer CV et prétentions à SOPRA Sélection 90, ruo de Flandre - 75019 PARIS ou 171, Cours Lafayette 69006 LYON

CENTRE DE TRAITEMENT (RM 270/158 et 370/148 - OS/VS) d'un import, groupe financier recherche

ANALYSTES EXPLOITATION

(Profil ingénieur débutant ou Analyste - Programmeur confirmé). Rattachés au centre de traitement, ils seront charges du lancement, du suivi, de l'amélioration des chaînes et des relations études, exploitation, utilisateurs.

Décentralisation proche banlieue Ouest, fin 1978. Envoyer curr. vites, photo et prétentions à n° 9.875, COFAP, 40, rue de Chabrol, 75010 Paris, qui transm

Service Compagnies Aériennes

Chef de Service Budget

La Société est spécialisée dans le service auprès des compagne-aériennes (repas, ventes à bord,...). Son développement entraîne la mise en place d'un responsable Budget. Interlocuteur direct du Directeur Administratif et Financier il procède à la préparation des budgets et contrôle leurs suivis. Mais auparavant il reconsidère et complète les procèdures actuel-les (états, calendrier,...). Il doit penser l'avenir et prévoir la future informatisation. Il dialogue hien sur avec les différents services de l'autre-prier.

de l'entreprise.
L'homme de ce poste, jeune, a une bonne formation de compta-bilité et de gestion (BTS, DUT, DECS,...). Il bénéficie d'une expé-rience professionnelle centrée sur ces problèmes (comptabilité analytique, priz de revient,...), de plus il connaît suffisamment

les techniques informatiques. Précis et rigoureux il a de bons contacts et sait faire prévaloir son

point de vue. La rémunération sera de Fordre de 70 000 F/an.

Lieu de travail : Roissy en France.

Les personnes intèressées sont invitées à adressur feur dossier sous référence CB 505 à SEFOP qui les en remercie.

SELOP 7 me Lincoln 75008 PARIS

### SOCETEC

offres d'emploi

Bureau d'Engineering proche La Défense - recherche

### TECHNICIENS **NIVEAU B.T.S**

• Age minimum 35 ens

· Anglais lu et parlé souhaité. Expérience Off-sites, utilités complexes pétrollers pour service Marchés et Bureau d'Etudes.

UN TECHNICIEN MECANICIEN expérimenté Tuyauteries, Robinetterie, machines tournantes, Thermique

UN TECHNICIEN INSTRUMENTATION industrielle connaissant matériels et installations électro-pneumatique.

Ecrire avec C.V. et prétentions à : SOCETEC - 5, rue Chante-Con 92800 PUTEAUX

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE recharche

pour FONCTIONS COMMERCIALES

PHARMACIEN ou BIOCHIMISTE

Adresser lettre. C.V., photo et prétentions & CENOD, 66, rue Caumartin, PARIS (9°).

### Le Monde INFORMATION-EMPLOI

Afin d'oider nos lecteurs dans la recherche d'un emploi, nous publicus des informations pratiques, depuis le 29 mars chaque landi et mordi, dans nos pages d'annonces classées. Elles doivent être, bien entendo, adaptées par chacun, à sa situation particulière.

PREPARATION DES ENTRETIENS N° 2 PRÉPARATION DES QUESTIONS SUR L'ENTREPRISE ET LE POSTE PROPOSÉ

Il est souhaitable de se documenter, si possible ayant l'entration ovec les responsables do recrument, sur les caractéristiques de l'entreprise :

Situation du secteur d'activité;

 Développement (évolution des effoctifs, do chiffre d'offaires, de la part des exportations ; place sur le marché, etc.);

Organisation et style de l'entreprise;

Produits et marchés; Politique du personnel.

Ces informations peuvent être obtenues par xemple ouprès do personoes travaillant dans l'entreprise, dans des revues économiques et par la lecture des ornonces « offres d'emploi ».

Vous pouvez également avant les entretiens

passer en revue les questions concernant le poste à pourvoir ; la vie dans l'entreprise ofin de le mémoriser. Par exemple : Le titre qui n'est pas toujours significatif;

Les raisons du recrutement (vacance ou création):

 Le rattachement hiérarchique ; - Le résumé des taches essentielles ;

La supervision reçue qui permet de déter-miner la marge d'initiative du poste. Ces questions amènerant la supérieur hiérarchique à préciser la fréquence et les modalités de ses interventions :

 La supervision exercée (effectifs, et cotécories):

La dépendance fonctionnelle, c'est-à-dire les relations existant entre le titulaire du poste proposé et le responsable fonctionnel au sein de l'entreprise : par exemple le chef du personnel d'un établissement dépend fonctionnellement du directeur central du Personnel France qui lui-même peut dépendre du directeur du Personnel Europe ;

Les moyens disponibles (équipement, budget,...);

- Les relations fonctionnelles c'est-à-dire les différents services avec lesquels il est appelé à travailler régulièrement, par exemple, le chef de produit o des relations fonctionnelles avec le contrôlour budgêtaire de l'entreprise;

 Les relations externes par exemple avec les banques, les organismes publics, atc.; - L'évolution prévisible du poste ;

- Les exigences et difficultés particulières : horaires, déplacements (fréquence, durée, moyen de transport utilisé);

- La formation inttlole (durée, nature). il est souhaltable d'aborder les sujets qui intéressent la gestion du personnel et plus par-

ticulièrement : - La mobilité interne (mutation et promotion);

- Les possibilités de formation.

- La politique des solaires : - L'existence des descriptions de fonctions

et de leur évaluation; - La méthode d'oppréciation individuelle

des résultats et du potentiel du personnel.



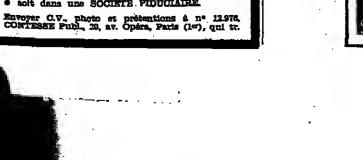

fart i milita

4.

MALL NO

中国有关的基本

1775 sep 00

CIALIS (EES)

MANAGE P.

THE PERSON NAMED IN

Francisco

and the familiary of

Self FA. red state state a self-self

an soback i

**秦皇 李松山立**( 4 15 5

PORMATE!

The second of the second of

CHANNI LIEF

PROPERTY IN INC.

gentlicken famenty on the groups of the con-

Seattle of the seattl

are the second

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

MOUTH

# C- \*\*\*

SOCETEC

Charles recharge

TECHNICIEN

NIVEAU B.T.

100 ATS

of e Sochaita.

ECANICIEM &

STRUENE

25211 SERVE

ine Charto-Coq

LABORATOIRE PHARMACETTE

FOLE FONCTIONS COMMERCIE

PHARMACES

on BIOCHDUST

Le Mond

INFORMATION-EM

e in ferfein am bi

· ... pat im an ich

· . 19 min Stepe ;

THE PERSON NAMED IN COLUMN

· Control of the Control of Control

· ... year mices to

war in the entire of the few

🍎 in the second marchaet. ■ to the present

the state of the s

The state of the s

or was to contract

. ... ---

1.11 

. . . . . . . . . . . . .

....

, sr-1

87

...

. . . . .

100

 $e^{i \beta x} \delta^{a'}$ 

1.00

the committee of

• · / in communication

the state of the s

A SERBERT CO. NOTES & C.

្តាស់ នេះ មាន ស្រាស់ ខេត្តការ៉ា នៃ

REPRODUCTION INTERDITE

offres d'emploi

9.00

80,08

Important Groupe Français de métallurgie fine Inon ferreux) recherche pour usines région parisienne plusieurs **JEUNES** 

### ingenieurs de fabrication

Formation ENSAM ou ENSI - ENI/Mécanique Soit débutants mais libérés des obliga-tions militaires, soit ayant quelques années d'expénance en usine. Les candidats retenus seront eppelés, après période de formation, à prendre la responsabilité d'unités de fabrication.

Les aptitudes au commandement et le sens de l'organisation constituent des Adresser lettre manuscrite C.V. photo sous référence 1363 à :

Organisation et publicité

FILIALE IMPORTANT GROUPE ALLEMAND recherche pour PARIS-LEVALLOIS

### jeune cadre financier

Parfaitement bilingue Français/Allemand. Formation ESC ou similaire. Avant eu moins 2 ens d'expérience pro-

fessionnelle dens le domaine du contrôle budgétaire (Berichtswesen). Attaché au Directeur Administratif et Financier, il sera chargé en particulier de l'élaboration des rapports financiers, de la gestion budgétaire, des calculs de rentabilité, etc. pour la Direction

Générale. Envoyer C.V. détaillé et remunération souhaitée ss ref. GREL (mentionnée sur l'enveloppe ) à :

Publicis Consell EMPLOIS et CARRIÈRES 30, rue Vernet, 75008 PARIS

### **ETABLISSEMENT PUBLIC** DU SECTEUR BANGAIRE

recharche pour octivité crédit-bail informatique

### JEUNE INGÉNIEUR DIPLOMÉ GRANDE ÉCOLE

Ayant formation économique ou bancaire et expérience dans gestion marchés publics ou contrats privés.

Nationalité française - Avantages sociaux.

Ecrire avec curr. vitae et prétentions, nº 12.886, CONTESSE P., 20, av. Opéra, 75040 Paris, Cedex Gi.

Duquesne Purina

fait partie d'un Groupe comptant parmi les leaders mondiaux des industries de l'alimentation. CRÉER, ORGANISER, ANIMER

notre réseau commercial pour notre gamme de NOUVEAUX PRODUITS grande consomnation alimentaire.

Cest la mission que nous confierons à notre

### DIRECTEUR DES VENTES

C'est un homme de terrain qui e appris à connaî-tre la grande distribution et l'animation des hom-mes pendant 4 à 5 ans dans des entreprises modernes de l'alimentation.

De formation commerciale supérieure, il e aussi une assez bonne commissance de l'anglais. Poste basé à Paris.

Pour un premier contact, deposer ou envoyer votre C.V. + photo et indiquer rémunération actuelle sous référence 0103 à DUQUEENE PURINA 16, evenue de Messine. 75008 PARIS.

GRANDE BANQUE PRIVEE PARIS

### CADRE COMPTABLE

Il participera à l'élaboration des bilans et comptes d'exploitation mensuels, ainsi qu'à la définition et la mise en œuvre des procédures comptables en lission avec l'informatique.
Il devra avoir une formation supérieure (Grande Ecole de Commerce) complétée par une bonne formation comptable.
Expérience bancaire appréciée.

Envoyez curriculum vitae, photo et prétentions à HAVAS CONTACT, 155, bu Haussmann, 75008, PARIS, sous référence 34 989.

STÉ FRANCO-AMÉRICAINE ARGENTEUIL

INGÉNIEUR confirmé expérimenté en brûleurs, fours sidérurgiques. Anglais souhaité.

Adr. C.V. et prétentions, sous le numéro 1938 B, à BLEU Publicité, 17, rue Lebel, ... 94308 VINCENNES, qui transmettia.

Restaurant d'entreprise autres avantages sociati

offres d'emploi

offres d'emploi

## CHEF COMPTABLE

offres d'emploi

Paris - Bardieue Sud

Notre client, la filiele d'un groupe oméricain de première grandeur, est spécialisé dans le fabilitation et le distribution de biens de consommation. Il recherche un chef comptable pour lui confier le direction de l'ensemble des oc-tivités comptablee de la société. Ce poste nécessite une excellente maîtrise des techniques comptables française et anglo-saxonne et des qualités de « leader » naturelles pour onimer une équipe d'une quinzaine de personnes, il conviendre à un diplômé de l'enseignement supérieur ayant acquis une formation comptable (HEC, ESSEC, ESC + DECS, etc.) et une première expérience réussio d'au moins cinq ens au sein d'une société anglo-saxonne de préférence. Una bonne connaissance de la preserence. Una conne connaissance de la langue engleise est indispensable. La rémunéra-tion de départ, de l'ordre da 120.000 francs, sera liée à l'expérience et la personnalité du candidat retenu. Envoyer C.V. à Michel Soyer 6, avenue Marceau, 75008 Paris, sous la ré-térence D 745.

> TRÈS IMPORTANTE SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION dont la siège est à
> PARIS CENTRE
> Leader dens sa branche
> recherche.
> Pour sa direction de contrôle qualité

### 1) INGÉNIEUR BIOCHIMISTE

Chef de loboratoire (E.N.S.B.A.N.A., ENSIA, ...)

responsable des gammes de produits ALIMENTATION, DROGUERIE, COSMETOLOGIE

II. SERA CHARGE DE :

— La sélection et du cootrôle des produits et fabricants.

L'animation d'une squipe de techniciens de

contrôles.

— La miss en pluce de cehiers des charges, Uoe expérience de 2 sus minimum dans un poste comportant des responsabilités identiques est exigée.

### 2) TECHNICIEN ALIMENTATION

(I,U,T, - B,T.S.) Pour analyses physico-chimiques de laboratoire. Expérience du laboratoire de 2 ans minimum requise pour ce poste,

Adresser C.V., photo et prétentions sous n° 2157 B à BLEU Publicité, 17, rue Lebel, 94300 Vincennes.

SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT DES PROGRAMMES D'IMPLANTATION A L'ETRANGER D'ENTREPRISES EXPORTATRICES (PARIS - 8°)

### ATTACHÉ DE DIRECTION

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

destiné à prendre en charge l'ensemble des questions juridiques et administratives. Ce poste de cadre, qui comporte des activités très variées nécessite ;

• Une formation juridiq, niveau lic. en droit ;

• De bonnes notions d'analyse financière ;

• Une expér. min. de 2 ans dans un poste simil, Rémunération de l'ordre de 60.000 P l'an.

Enveyer C.V. et pheto avant le 31 mai. n° T 74.009 M, REGIE-PRESSE, 85 bis, rue Réaumur, 75002 Paris, qui transmettra.

· Société d'Assistance Technique secteur Minier recherche

### AGENT de MAITRISE **ACHETEUR INDUSTRIEL**

expérience matériel mécanique et électrique. Niveau B.E.I. ou équivalent. Angleis ou Allemand necessaire. Pour emploi quartier Trocadéro. 5 x B - cantine - avantages sociaux. Envoyer C.V., prétentions sous Nº 3632 à PARFRANCE P.A. 4, rue Robert Estianne 75008 Poris

qui transmettra IMPORTANT GROUPE EUROPEEN SECTEUR RESTAURATION TOURISME recherche pour son service Informatique ISM 370/135 DOS VS FARIS

### Ayani une expérience dens le domaine de la résistence des malériaux, ecquise dens un bursau d'études ou dans un bursau d'études ou dans un burceu de calcuis. ANALYSTE CONCEPTEUR Intégré dans une équipe l'ingénieurs, il sere chargé l'exploiter des programmes le calculs de structures en fallique et en dynamique sur ordinateur.

Pormation IUT ou ingénieur. Ayant la pratique de la conduite de projets et capable d'animer une équipe de programmation.

Expérience mini-ordineteur appréciée.

Anglais indispentable.

Adresser lettre manuscrite nvec C.V. + photo sous la référence 62.750 à : JRP 29, rue de l'Arcade. PARIS (8\*).

P.M.E. SPECIALISEE FABRICATION ET VENTE DE PRODUITS ELECTRONIQUES

### RESPONSABLE ADMINISTRATION DES VENTES

Trafic export-import, problèmes douaniers, facturation, etc. Pratique courante de la langue anglaise.

Lieu de travail : Ville Nouvelle de Saint-Quentin-en-Tvelinca.

Envoyer C.V., prétentions ce 43.858 P.A. SVP, 37, rue do Général-Foy, 75008 PARIS.

RESPONSABLE COMPTABILITE GESTION F. 130 000

Une société nouvellement créée affiliée à un important groupe inductriel étranger et commaissant un rythme de dévaloppement trèe élevé recrete le responsable des départements comprable et administratif pour étoffer son équipe de Direction. Basé à Parie et rattaché au PDG, l'homme recherché devra organiser et prendre en charge tents la comptabilité (enivi des comptee, étate meususis, analyse des coûts), la gestion de la trésorerie, la préparation et le cuivi des hadgets. Il mettra en place la comptabilité industrielle de la future naine. Il cera également chargé de l'administration du personnel (40 personnes an elège et 300 personnes à l'usine à l'isene du programme d'investissement en cours) et de travaux de cerétariat général.

La création du poste implique la constitution, la formation et l'animation d'one équipe de

5 - 8 personnes. Le poste convient à un hemme de 32 ans minimum, possédant une selide expérience de la compta-bilité equise de préférence dans une société anglo-caxonne, et ayant déjà pratiqué des méthodes modernes de gaction. La connaissance de l'anglais cerait un avantage certain. Ecrire à J.N. CRETE sous reference M.6301

#### ASSISTANT CONTROLLER

F. 80 000

PROGRAMMEUR GAP

sur materiel I.B.M. 32.
Le candidal devre justifier d'une expérience d'un minim, de 2 ans dans cette fonction.
Envoyer C.V. et photo ss no 2.311
LD 31, bd Bomne-Nouvelle, 75002 PARIS, qui tr.

PETTO DES de Marchés

CHARGE D'ÉTRIDES

EXPERIMENTE
Pour enquêtes Secteur Băliment
et átudes industrielles.
Poste de responsabilités exigeant
une aolide pratique
du terrain et une connaissance
du markeling,

Envoyer C.V. dél., photo et prét à CICEM, 229, rue Saint-Honoré 75001 PARIS

Etablissement Financier Champs-Elysées rechercha

PROGRAMMEUR-

PRODUCTIFICING

ASSEMBLE IR

BM 376/135-OS/VS. Min. 2 ans expér, 5 × 8 × 13. Primes et inféressement, Restaur, entreprise, Envoyer C.V. et prôf, 8u Chef du Personnel, B.P. 726-08, 7350 Paris Cedex 08.

Cabinet Etides de Marchés Parisers

ENORETEIRS (TRICES)

COMPTABLES 3' FCHEL.

LUMP INDIC) a LANGE.

niv. OECS, comais. Informs expér. en comptabil. analytic eu conirôle de Eudget.

Libre rapidemeni.

Ne pas téléchoner.

Ecr. à P. Busson,

Glorie S.A., 14, r. de Bassa 75783 Paris Cedex 16

LE CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES de l'Académie de Versailles

EMPLOIS D'ÉTÉ

Ecr. ou téléphon, pour les offres à l'Ouest de Paris au Centre Cultur. Campus, Universil., 2, r. de Rouen, 92000 Nanterre Tél. : 294-48-50 (Poste 223)

Pr les offres eu Sud de Peris : Centre Administretif local Feculté des Sciences, 68t. 470, 91400 Orsay Téléph. : 941-73-95

IMPORTANT CENTRE TECHNIQUE Grande banileus NORO de PARIS recherche

UN AGENT

TERMINIE

Nivere STS ou DUT MECANIQUE

Connaissance de l'englais appréciée.

Ecr. evec C.V., photo et prét. nº 13.139, CONTESSE Publicité, 20, ev. de l'Opére, Paris Iteri.

Société de services en Hormatique Torès ORLY) INGENIEURS

Grande Ecole, ou équivolent,
1 à 2 ans expérience sur miniordinateurs,
— Une expérience de la gomme
MITRA serait un avantage.
Envoyer C.V., photo, prét. à
1. I.M. SELECTION
1. rue Gustave Elifet,
9:420 MORANGIS.

Le filiale française d'un groupe américain epécialisé dans la fabrication et distribution de produits grands publice et pharmacentiques recherche un Ascistant du Controleur Financier. (2 usince, 700 personnee, F. 100 millions de chiffre d'affairse).

Faisant partie d'une petite équipe et dépendant directement du Comtrôleur, il l'ascistera pour un nombre important et varié de miseions : contrôle dugétaire, préparation et centrôle des états financiers mensuels, systèmes et procédures de contrôle interne.

Le candidat agé de 37 ans minimum aura une solide formation comprable complétée par une expérience de 8 ane minimum acquise dans un service semptable ou budgétaire dans une société anglo-exponse on dans un cahinet d'audit. L'anglais cet indispensable. Ectite à G. FULCONIS cous référence M. 6902

Adresser C.V. détaillé en spécifiant la référence et le nom Tour Maine Montparnasse ~ 33 ev. du Maine ~ 75755 Paris Cedex 15 Discretion absolue

ent et trevaux publics CADRES ADMINISTRATIFS

FI COMPIABLES

de formation ESC - OECS
ou équivalent.
Débutants ou syant 1 à 2 ans
d'expérience.
Appelés après formation à
devenir les responsables
edministratifs et comptables
des établissements de la
Société en France et Outre-Mer,
Anglais souhaité,

Envoyer C.V., photo no 3.674, L.T.D. 31, bd Bonne-Nouvelle 75002 PARIS.

### JEUNES : COMMERCIAUX

VOUS etes Jeunes avec 23 ans

YOUS possedex une formation au moins secondaire, une expérience bancaire pu de vente de services, même rudimentaire.

NOUS sommes specialises dans to conception et la distribution de produits financiers diver-siflés répondant aux besoins des catégories socio-professionnelles joutssant de rémunéra-tions confortables.

NOUS souhaltons vous confler oprès formation le prospection et l'entretien d'un secteur de cilentèle.

DE REELLES. qualités commerciales soutennes par un CARACTERE AFFIRME et una AMBITION Jestifiée vous assuraront eu sein de notre équipe UNE CARRIERE

évolutive, ou plan de la mération et au plan de comotiou professionnelle.

Envoyer lettre menuscrite à PUALI-BANS, ref. BE 601, 12, rue Marivaux, 73902 PARIS, qui transmettre. (Marci de rappelor la rét. Indiquée.)

IMPORTANTE - FABRIQUE OE PEINTURE **JEUNE** 

COLLABORATEUR

- Libre de suite
- Libre de suite
- Sachani rédiger
- Bonne inculté d'assimilation inclunique.
Tempéroment commercial
et esprit d'organisation
pour assurer contact
par courrier et par
téléphone evec la clientèle
et le réseau de
vente et promouvoir
les produits de
la Société en appuyant
l'effort de vente.

Ca posta essure un evenir ouvert pour un élément de valeur. Adresser C.V. manuscrit et prétentions, à LA SEIGNEURIE r. Gallieni, 93001 BOBIGN

DESSINATEUR (TRICE)
décoration, emploi mi-lps. Tel.
or rend.-vs : Eurostand, 605-19-14 LES ÉDITIONS FERNAND NATHAN

MAQUETTISTES

METTEURS EN PAGE (H. on F.) pour réalisation de livres 3 ans d'expérience ninimum indiscensable.

Ecrire avec C.V. manuscrit, photo et rémunération ectuelle, à J.-B. BOUTRY, 9, rue Méchale - Paris 14.

#### Sur le plan professionnel, ont une expérience bancaire de 3 à 4 ans, à la suite d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou bancaire.

**EXPLOITANTS** 

CONFIRMES

Classes V et VI

Ces postes s'adressent à des candidats

Sur le plan personnel : sont capables de traiter avec sûreté la gestion d'un portefeuille, oni le goût de la recherche et de la prospection pour détecter de nouveaux besoins et de nouveaux clients.

Sur le plan évolution de carrière, notre position parmi les premières banques privées de dépôts, nous permet de faire des propositions concrètes,

Nous vous remercions d'adresser votre C.V. manuscrit avec photo et prétentions sous réf. 1426 à PLAIN CHAMPS, 5, rue du Helder, 75009 Paris,

### DIRECTEUR EXPORTATION PRODUITS DE BEAUTÉ JEANNE GATINEAU

# **2 CHEFS DE ZONE**

dont 1 parlant couramm. ANGLAIS et ESPAGNOL. l'autre parlant couramm. ANGLAIS et ALLEMAND pour sous sa responsabilité, animer, contrôler réseeu agents et filiales existants dans le cadre d'uo bndgot annuel;

- mettre au polot stratégies de vente par pays dans un groope de marchés; es déplacer sièges locaux et torrain valeur 8 mois l'en ; expérience vente Produits de Bosoté de prestige

Env. photo, lettre manuacrite, curriculum vitas dét et prétentions, à ADEP, BP 39-08 75362 PARIS CEDEX 08 qui transmeters. Discrétion tetale assurés.

### GENERAL MOTORS FRANCE

### Diplômés Grandes Ecoles

Centrale, Arts et Métiers ou équivalent

ANGLAIS EXIGE.

Adresser curriculum vitae, prétentions à : Service du Personnel YM, 5, bd Galtieni, 92231 GENNEVILLIERS.

Société d'études ventes et réalisations de tous terrains sportifs et de leisirs REGION GRANDE COURONNE PARISIENNE le 76 personnes, clientèle privée et publique

Le salaire ne sera pas inférieur à 100.000 P par an.

Clinique de l'Ile-de-France à Ermont 75 recherche PANSEURS (SES) ou INFIRMIERS (RES) Inféressés per le bloc. Il, pour R.-V. : 929-6-12 Société expertise comptable, ch.

DEXPERTS-COMPTABLES in EXPERTS OWN FABLES
staglaires for ou 2 année.
2) ASSISTANTS, débutants ou
confirmés niv DECS.
Ecr. ovec C.V. et prétentions
SOOIP, 50, r. de la Justice, 20-

Cab. consells rech. psycho free lance pr recrut, sél, cad. Adr.CV Ecr. nº. 982 e le Alonde » Pub

INGÉNIEURS DÉBUTANTS

# SON DIRECTEUR GÉNÉRAL

Expérieoce commerciale (et plus particulière-ment contacts avec les collectivités pobliques; et technique (pratique des chantiers) sera

Adresser lettre manuscrits, curriculum vitae, photo et prétentions sous référence 629 à : Jean GAUSSIN, 104, rue de Richelieu, Paris (2º).

(m. 1) aging a substance of 

12 m - 1 m Carrie Street, Sep

--- × Reserve A ...

-\*

dr -

"Placards encadrés" 2 col. el + (la ligna colanne) DEMANDES D'EMPLOI CAPITAUX OU

PROPOSITIONS COMMERC.

42:00

80.08

70,00

# ANNONCES CLASSEES

LIMMOBILIER "Placards encadres" Onable lasertion "Placards encadrés" L'AGENDA DU MONDE

52,03 34,00 38,89 38,00 43,47 45.76 40,00 32,03 28,00

- P. P.

immobilier

REPRODUCTION INTERDITE

#### offres d'emploi

offres d'emploi

T. R. T.

### INGÉNIEURS

TECHNICO-COMMERCIAUX Formation INGENIEURS - ELECTRONICIENS Pour commercialisation matériels

Angleis indispensable.

Adresser C.V. et prétentions. 3, avenue Rés 92350 LE PLESSIS-ROBINSON

### IMPORTANT GROUPE ALIMENTAIRE

Plusieurs TECHNICIENS B.T.S. ou L.U.T. désirant exercer une activité dans la recherche appliquée an développement de plate cuisinés.

Quelques années de pratique industrieile dans cette branche et uns bonne connaissance de base des technologies alimentaires seraient appréciées.

Envoyer C.V. manus., photo (ret.) à : SPEDIC, 7, rus Euryale Dehaynin 75019 PARIS qui transmettra. (Réf. 399)

GIRAM Impte entreprise TCE recherche

1 CONDUCTEUR

Important établissement de crédit Paris

recherche

RÉDACTEUR

CONTENTIEUX

Emeré O.M.

un contact direct avec la clientèle. Statut bancaire.

Ecrire avec C.V., photo en Indi-quent prétentions, no 13.017, CONTESSE PUBLICITE, 20, av. de l'Opéra. PARIS [1er].

IN ISUNE TECHNICO.CCIAL Bonnes connaissances des hyper fréquences et des capteurs. Anglais indispensable.

Env. C.V. + prét. + photo, a LE GROUPE SCIENTIFIQUE B.P. 67, 93211 La Plaine-St-Deni-

recrute : en PL 1 BATCH

UN ANALYSTE-

PROGRAMMEUR

2 ANALYSTES-

**PROGRAMMEURS** 

BAHQUE MAROCAINE

UN COMMERCE EXLENIEUR

OPÉRATEUR QUAL.

CHEF DES VENTES
ratiaché à le Direction
ESPONSABLE :
Promotion des ventas P.L.V.
soides, braderies, lots, ani
mailon du magasin.
Gestion des approvisionne
ments et des stocks ; de bon
per compalisament des achart

PARIS-15\*, métro Conventil

COMPTABLE

Femma EXPERIMENTEE
NIVEAU BILAN
33 ans minimum.
Serieuses vétérences.
Nabitant 15° ou proximité.
Libre de suite, possib. vacances.
Pour rendez-vous : 828-40-40.

Concessionnaire MERCEDES BENZ POIDS LOURDS

VENDEUR

CONFIRME en
VEHICULES INDUSTRIELS
pour Région Parisienne
Tél. pour R.V. 67-81-di
avant de vous présenter
PAVALMA SERVICE
52, ros Barbès, 94200 (VR:

VENCEUSES Réf. morales exigées, Expèr de la vente, Dom PARI ou BANL

URGENT

QUI SE RESSEMBLE

S'ASSEMBLE

NOUS AVONS BESOIN
E COLLABORATEURS qui
comme nous en fonction
des résultats seront
intéressés aux
bénéfices

NOUS AIMONS 2
La Compétition
Baqueoup la
Victoire.
Surtout l'argent.
LA VENTE

SI YOUS VOUS SENTEZ
CONCERNES
Essayez de nous
convaincre, non
par téléphone, mals
par une courte lettre

Groupe COGINVEST S.A. 16. avenue de Mossine 75008 PARIS

SOCIETE SITUEE

UN DESCRIATEUR E1 OU E2
Schemas Sectriques
BTS Sectronique ou squivalent UN ATZ ELECTRONICIEN

Ecrire avec C.V. à nº 12.781 CONTESSE Publ., 20, evenue de l'Opéra, Paris-ler oul frans. CENTRE DE RECNERCNE Grande Ecole Paris embauche

JEUNES INGÉNIEURS

CADRE

SIR TERMINAL IBM 3741
ECRIRE OU TELEPHONER
A.T.P. pu Ingénieure électroniciens 3 à 5 ms ecopér tabo d'études, logique, anicqueure, av. connaissance microprocesseur. Disponibles de suits.
A.T.P. pu Ingénieure pour meintenance indrumentation connaissant poletue. Angleis indepensable (Rumsis). Tél. pour R.-V.: 273-3401. 273-35-87
Recherchore TRADUCTEURS TECNIQUES Confirmés, spécielisés en mécanieure ou électronique.
Adresser C.V. à B.I.A.T.
3, bd Berthier, Peris-IzIMPORTANT MAGASIN Indépendent Peris recherche inter-repidement.

CHEF DES VENTES ADMINISTRATIF tallère souhaitée. Ecrire sou M. 2634, à P. LICHAU S.A. ), rue Louvois. 75063 PARIS Cadez 62, qui transmettra. SECRETAINE COMMINERS

SCITTIANT STANDARD ST

petit système

ICONSARIE

EXPLATIATION

ence télétraitement
appréciée.

Salaire mensuel 1 007 x 13.

Adr. C.V. et prétent.

Publicités Réunies,
Voltaire, 75011 Paris,

Réponse et discrétion assurées. RESPONSABLE **B'EXPLOITATION** 

JELFNE PHARMACIEN

r. des techniques mode robage par films souha D.E.P.S. de galénique apprécié,

Adr C.V., photo et prétent. nº 12 %, Contesse Publicité, 20, av. Opéra, Paris-1º qui t 20, 24. Opera, reropro-que con importante Sté Immobilière rech. COUPLE DE REGISSEURS seul loge 2 poes confort) auari. Montoarnasse, sal. mars. 2.00 F. Cooviend. à gendarme ou sous-officier en retraite. Pour R.-V. Rengelgnement 203-11-85 poste 38.

Groupe d'Experis cometables rech. pr service luridique, ilc. en drait au D.E.S., avant cometables et fiscales, Pratique des Sits et diotômes I.D.A., I.A.E., ou O.J.C.E. appracés. E.C. COGEP, Service Juridique, B.P. 167 19094 BOURGES

### secrétaires

Secrétaires

de direction SECRETAIRE DE DIREC-TION PROPERTIES DE STATE DE

Secrétaire

DE TRAVAUX
devant coordonner au sein de
la Société pour de gros channiers. L'activité de l'ensemble
des corps d'état. Expérience
bătiment neuf et restauration.
Bon contect commercial, travaux en région Paris.
Ecr. av. C.V., photo et prét.
GIRAM, rue Henri-Gautier.
93000 2.1, de Boblony REGISSEUR DE PUBLICITÉ Rech. pour assister Directeur de publicité d'on hebde grand

publicing of an income grama public.

SECRETARE

Connaisst Stans et Doctyla;

Exper. presse ou publicité;

Banne mémoire et sers de l'organisation indispensable.

Fits x 13.

Fits x 13.

Pits x 14.

Tickets resteur. - Mutuella.

17, bd .Poissonaière, Paris-2\*.

LABORATOIRE LABORATOIRE banfleur Ouest Saint-Lazere recherche

SECRÉTAIRE STÉNODACTYLO

Avantages sociaux, 5 × 8. Restaurant d'entreprise. Ecr. avec C.V., photo et pre Laboratoire DACOUR, B.P. 44, - 92694 COURBEVOIE CEOEX.

SECRETAIRE

+ avantages such tiamatet on M. poste 3295 pour Sténo-dactylo

STENODACTYLO, temps partiel, demandée par ancien collaborateur du « Monde », » 548-23-52. cS nett.aso

Organisation Internationale re-crute une DACTYLO ARABE. Env. lettre manuscrite en erebe et prátent, à O.I.P.C., Servica personnel, 25, rue Armengaud, 9278 SAINT-CLOUD

représent.

2 PROGRAMMEURS POUR HOMMES MIN. 25 aus rompus à la vente. Notre domaine : la Bourse du commerce. Rémunération innuis ostes à pourvoir début juir icr. ou Téi., 85, rue Lafayette PARIS-9-Téi. : 285-09-62 et 678-05-40.

demandes d'emploi

DIRECTEUR DE PERSONNEL EI DE RELATIONS HUMAINES

49 ans - 20 ans de pratique - Concret et efficace. Entreprises moyens et gros efficatis y compris Sociétés multinationales. Parfaite maîtrise de la fonction et des techniques modernes s'y rapportant, plus connaissance et pra-tique gestion économique et financière.

Spécialisé en droit du travail et négociations syn-dicales (signature d'une Couvention Collective Départementale dans la Métalhugie). Sérienses références.

Cherche situation en rapport. Scrire no 970, a LE MONDE » Publ. 5, rue des Italiene, 75427 PARIS (9°).

### L'EXPORTATION

C'est l'expansion de voire entreprise pour : ASSURER LA PROSPECTION COMMERCIALE ; NEGOCIER LES CONTRATS; ASSURER LE SULVI COMMERCIAL DES APFAIRES ENGAGEES;

### UN CADRE COMMERCIAL

28 ans, bilingue, voientaire et efficient, justifiant d'une espérience, faisant à tait d'une réussite incontestable dans la vente vous apporte 5à collaboration

Ecr. as le numéro T 73.890 M. A REGTE-PRESSE, 85 Ms. rue Réaumur, 75002 Paris, qui transmettra

#### DIRECTEUR DES RELATIONS INDUSTRIELLES

Groupe Financier Sc. Po., 38 ans, 5 ans d'expérience de financements industriels (long tarms, participation en capital) recherche auverture vara groupe bancaire ou industriel national premier plan ou international.

Anglais-allemand courant. Ecrire nº 981 « 18 Monde » Publicité, 5, rue des Italiens - 75427 PARIS-8°.

CADRE COMMERCIAL

CAP. COMPRENORE, CONCE-VOIR, CONVAINCRE ET AGIR. H. 20 4, bilingue angl., franc., riveau Boerce, act, espagod, 6 ans expérience es prestation services. Dynamique, organise. ECr. nº 7 74.110 M. Régle-Pr., 85 bis, rue Réaumur, PARIS-Z. EXPER. ET COMPETENCE DANS LA FONCTION

PERSONNEL

operationatie tres representa-pour tenir poste à Paris CHEF DE PERSONNEL P. M. E. ou ADJOINTE dans une direction des relai, humaines ou CNAR-GEE D'ETUDES de organisme partiessamei.

GEE D'ETUDES de organisme professionnel.

Ecr. nº 13,072, Contesse Pub., 20, av. de l'Opera, Paris-lar, q.L. CADRE INTERNATIONAL 33 A. universitaire, expér. bencaire et comm. 19 a.1 fr., arabe, angl., alla, turc., fréquentes missions div. pays Moy-Orient. Golt des contacts et déplac, assumeralt respons., implantation, développe. à l'étrang, société briernationale. Ecr. nº T 74 087 M. Rég., Prasse, 35 bis, rue Résumor, Paris-24.

20 ANS
SECRETAIRE
AIDE-COMPTABLE
EXPERIMENTEE
Cherche
emploi stable
banilsus Est
ou proche gare de l'Est.

Ecr. nº 6 493, e le Monde e Pub. , r. des Italiens, 75427 Paris-94 ETUDIANT ANDLAIS,

22 ANS,
cherche travell
en France à parur de juin.
pute groposition raisonna
sera considérée.
M. N. PUTNAM,
7 Station Hill, Farnham,
Surrey | ANGLETERRE).

J. F. 16 ans garderaft enfant mois d'auût en Bretague." M. Herlidou, le Vieux Couver Plooguiel, 22220 TREGUIER.

INGÉNIEUR AGRONOME I.N.A., 24 ars, 660, O.M., 1 an exper., ch. posts & responsabil. AMENAGEMENT RURAL OU ENVIRONNEMENT J. Loper, 9, r. Sarrette, Paris-10.

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL HOMME DE RESULTATS

d. L.C.G., chisel organis
expérience product, déstribut
cabinet comptable, secondera
direction pour tonctions :

30 ans
SPECIALISE COMPTABILITE
CLIENT CONTENTIEUX
solide expérience tous problèmes
contennant la gest d'un sarv.
client Comaiss, nombr. secleurs
d'activité, disponible rapidement.
Ecr., nº 972, « le Mende « Prû.,
5, r. des l'allers, 7567 Parts-9».

5, r. des l'aliere, 7547 Parts-9.
ATTACHEE DE DIRECTION
CONNAIS, administr, comptables,
légistation du travail,
cherche emploi stribaire,
région Paris ou banileue.
Ecr. Moss LEBAR 4, pl. de, la
Cherale, 94470 Boissy-Sa-Léger.
CREATEUR CONCEPTEUR
architecte d'Intérieur
ENSAD CAJAM
Cherche poste à responsabilité.
Libre de suits.
Tél. : 325446, la matin.
J. Filla trilinous français, and.

161.: 325446, le metri.

J. Fills trilingue français, angl., allemand, lu, écrit et parié, stémodactylographe.
Strieuse, bonne présentation.
Ch. place stable, buttes régions.
S'actesser: Mile Nelly BOUE, 11; rue M. Seguin, 66000 PERPIONAN.

Fine Cattre, 41 a. bil anglais.

PERPIONAN.
Fine cadre, 41 a., bil. anglais.
ASSISTANTE DE DIRECTION
exper. chimie, électronique,
presse médicale, cherche posts
de conflance direct. générale,
rémunération en rapport,
Paris tiniquement. Banlleue
et inférim s'ebstenir.
L'Ubre de soite.
Ecr. nº 12 656, Contesse Publ.
30, avenue de l'Opèra, Paris-ivr.

demandes d'emploi demandes d'emploi

REDUISEZ VOS COUTS INFORMATIQUES DE 30 % CADRE haut niveau spicialiss AUDIT et choix de solutions recherche mission ponctuelle. Téléphoner le matin : 583-554

Vous charchez una SECRETAIRE DE DIRECTION prilisgua angleis allement qui possible une experience de l'organisation, de gestion, des contacts, de l'animation, qui se

#### DE YOUS ASSISTER EFFICACEMENT

vous rémunérerez sur la mensoelle de 5.500 X 13 Ecr. no T 74.027 M, Régle-Pr.,

CADRE 30 ANS

4 & collaborateur direction
Cent. Achats Meubles Paris.

3 e. Adi. chef de groupe
schata provinca.

Rech. poste apérat. à respons.
départ. achats. Paris ou Prav.
Ecr. nº 99° « le Monde » Pub.
5, r. des Italiens. 7542 Paris-9H., 26 a., maîtrisa, angiais, ch.
poste Paris bani. Rentrés 77.
Réf. enp professorat Gde-Brist.
France. Trad. informatique.
E. BLAKCHE, 57, av. G.-Péri.
9220 Fonteray-sur-Ross.

J.F. 27 a., maîtr. sciences. CADRE, 30 ANS

J.F., 27 a. mair. sciences ducation term. > cycle. ch. crusiot sept. 77. prift. T. seriest sept. 64. Ens. prop. form. cont. cant. shud. tie propost. Ecrire nº 8765 O.E. vie Mondre v Pub. S. r. des Italiens. 7547 Peris-9. Care iuridique, H. 30 a. ADMINISTRATION DE EIEMS series carelais crustaft. anglais courant.
ch. situat. France ou âtranger.
Ecr. ne 980 e le Mende e Pub.
5. r. des italiens, 7507 Paris-Pe

AS Jr. des l'attens, 75/07 Paris-va
HOMME, 30 ans, français
Resnes d'ellemend,
option commerce,
diplôme traducteur interprite
commercial,
allemend courant, expérience
Internationale,
charche situation en rapport.
S'admisser O. CHERREAU
Prankerstresse 71.
O S400 KOBLENZ 1,
Jeone Africain DECS complet

Jeone Africain DECS complet 7 ens eux comme chef comp-table, cherche place au Gaben. Câte d'Ivoire, Cameroun. Ecr. nº 972 « le Monde « Pub. 5. r. des Italiers, 75/27 Peris-Pe

J.F., 28 ens., avant réatisé :

— études marché quantitatives et quantitatives,

— recherches de motivations d'echat, de chales market, less de produits de conditionatments, disposition en marketing » de conditionnaments,

FORT COMPTABLE

et quantitatives
d'echat, de chies market...
less de produits, de condiformements,
dispressions et marketing > de
conditionnements,
études statistiques de prod.
cherche poste :

SSISTANTE chief de produit
cr. Allie Maye, 5, sq. Monremo, 73220 Paris, T. 290-6-52
Goot des confacts à ts invenus
mentivée pour des fonctions de
relations publiques ch. situal. ds
entreprise pouvant offrir perspectives d'avenir, Elbre 15 juin,
Err, no 10 919, Contesse Publ.,
Err, no 10 919, Contesse Publ., ASSISTANTE chet de produit Ecr. Alie Maye, 5, es. Mon-soreno, 75020 Paris, T. 270-46-63

J.H., 78 a., departer sc. Pt Leon FL) OES, Sc. Eco., Angl. cour 4 a. exp. Etud. Econ., Gest. e Morket, Possib. déplac. Franco étrans. Et. Hes prop. d'emplo Ecr. nº 944 « le Monde» Pub 5, r. des Ratlens, 7540 Paris-9

J. P. 22 ans. BAC G.I., O.U.T in technique commercialisat ch. Posta service commercial or marketing (2 are subsen). Sud commerc.) Paris ou ben). Sud Tél. 446-85-20, poste 4.088.

Tél. 46-85-20, poste 4.85s.

Homme S3 ans, CHEF COMPT.

PMLE, autodidacta compitab.

Irencaise et angio-soxonna
bilans, ties déclar, fiscales
et societes, bonnes not, angiels
ch, altuation similaire pour la
1-9-77, Paris, bani. Ouest, RER,
Salaire soxhaité : 104 000 F.
Ecr. m4 141-M. Publi, 11, rue
de Provence, Paris-94, qui tr.

NING, Supélec 1976 recherche
un poste da domable d'application des microprocesseurs ou
mini-inform, expér. r Mitra 15,
poca de nat. sen., M 690.
Ecr. na 93, e la Monda e Pub.
5, r. des Italiens, 75427 Paris-94.

J.N. 25 ans, licenché sciences
deconomiques pestion, southaite
responsabilités dans entreprise
importante, France ou étranger,
citib., dép. O.M., ilb. de suite.
Ecr. PUBLI-INTER, 73, rue Voltaire, 22 Levaliols, 5/réf. 1919.

MGENIEUR A.M. 44 ans, 1/45.

Soci. dans circuits imprimés
electromécanique, trafit de surface, ch, sft. direction commerciale ou becinique.
Ecr. na 489 e la Monde » Pub.

Ecr. na 489 e la Monde » Pub.

Expérience de Direction d'entreprises importantes, Homme de gestion es de développement. Redresseur d'activités en difficultés - Résultate prouvés - 38 ans - DES Sciences ECO - Lic. Paycho, Espagnol et auglais.

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Etudierait proposition pour Direction Générale d'entreprise moyenne on importante en Province (partie Sud de la France) ou Etranger (Amérique Latine particulièrement).

Ecrire sous le Duméro 638.199 M., Régle-Presse, 85 bis, rus Béaumur, 75002 PARIS.

YOUS ÊTES SITUÉ EN PROVINCE

Vous souhaites dynamiser votre service commercia INGÉNIEUR, 31 ans

Jo mets ou service do l'entreprise : -- nne expérience commerciele (biens intermé-dieires, hiens d'équipements); -- le sens des responsabilités; -- une volunté d'atteindre ses abjectifs.

Ecrire nº 8.987 « lo Monde » Publicité, 5, rue des Italiens - 75427 PARIS (9°).

Centre de Formation Professionnelle pour Adultes CHERCHE EMPLOIS pour

AIDES-COMPTABLES

Connaissant dactylo, disponibles immédiatement, Tél. 735-18-30, postes 82 ou 64

POSSIBILITE PRISE EN CHARGE PARTIELLE DU SALAIRE

CADRE SUPÉRIEUR, 49 ans

INGENIEUR d'origins - Gestionnaire d'expérieuce Commercant heureux par goût. eberche F.-D. G. dynamique de P.M.E. performante à seconder dans toutes fonctions, Lieu indifférent

Ecrire sous le ouméro T 121 M. REGIE-PRESSE, 25 bis, rue Réaumur - 75002 PARIS.

EXPERT COMPTABLE information divers

> POUR 50 F ANALYSE C.V.

. CONSEILS . PRESENTATION TYPE

expédier projet C.V. + règle traductions

proposit, com.

cours

et leçons

Rech. capitaux pour placement dans affaire commerciale, ren-tabilité certaine, intérêt fixe + participation sur l'A. Discrétion assurée. Ecrire à O.G.P.A., 74100 ANNEMASSE, B.P. 213.

automobiles



Princess \* Allegro \* Mini \* Innocenti à partir de sur 3 ou 4 ars 15.600 avec loyer measure on pret

vente -- de 5 C.V. Pari. veno RENAULT 4L /4 M. RENOT Tel. : 707-05-33

7 à 11 C.V. FIAT 128 ANNEE 73
PRIX ARGUS + Accessor
Très bon état. Occasion assi

12 à 16 C.V.

BHW 216, 220, 525, 528 export 77, peu roulé AUTO PARIS XV - 533-69-91 53 r Desnouettes, Paris-19

+ de 16 C.V.

Property.

diven

PAX MAZDA SANS COMPTANT et garantie 2 ans 132, rue de Rome, 174, 924-76-83.

caravane/

CARAVANNE A LOUER
dane les Cotes-du-Nord

296-15-01

les annonces classées du

Monde

sont reçues par téléphone

du lundi au vendredi

de 9 heures à 12 h. 30 - de 13 h. 30 à 18 heures

Une annonce communiquée avant 15 heures peut paraître dès le lendemain.



September 15 annual and

MANUAL ME

THE DAY

Aller Andrews

REPRODUCTION INTERDITE

### DIRECTEUR GENERAL L'immobilie<u>r</u>

70.00

6' SAINT-GERMAIN

BEAUX 3 PIÈCES

Immerbles plerre de taine 61 M2 OUPLEIX 200.000 F 61 M2 CONVENTION 210.000 F Jean FEUILLAGE - 546-60-75

Région . parisienne .

NEUILLY Me BARRES Imm. P. de Teille 250 M2 CALME, S/JARI + 3 cu 4 chbres, 3 saelieure Box 633-29-17 - 577-38-38

LA. GARENNE-COLOMBES

Courbevole - Place Charras Part, vend directement très bel ateller

METRO MICHEL-ANGE
Immouble Pierre de Teille.

Iv. dible + 1 chibre, entrée
diss, saile de bas, w.-c. jél.
Prix Intéressent, calme.
SENTIER
SENTIER
Avceotione, p. utilis. INGENIEUR, 31 Ons all Time and a complete control of the control o

39:10  $e_{0}$ 

6.00

Palkers of the control of the contro

M° FAIDHERBE

UEL STUDIO, sel., pourres chore, cuis. équipée, belns, cuis. équipée, belns, c., c., charges minimes. Prix 210,000 F avec 45,000 cot. AC. 133 bis, rue Paris à Charenton, 168-66-25. G.-MANDEL Somptueux solell, 6 P. bains, box, service. 266-27-55.

JITE-MONTMARTRE 18° Except. Ideat plact. 2 P. ris., bns., wc. 139.000 307-69-65. TALLET TO THE

FIGHE SUPERIEUR, 49 ET Place marti, 5, ev. MAC.

MANON, 180-73-10.

6° PASSY dans voic privée très calme.

1elle réception, dible s. à mang.,
1elle réception, dible s. à

informs PI DES VOSGES 150 m.)
dive: m ss/plafond, très Luxueux
5 P. 140 M2, 2 BAINS,
ZANNETTACCI, 727-21-27,

THINK #13, PLACE DES VOSGES

APPARTS DE CLASSE 145 M2 A 250 M2 ns un cadre presileiex avec JAROIN INTERIEUR A LA FRANÇAISE.

INSTRUCTION OF STATE AND A CAMERA SECTION OF STATE AND A CAMERA SE

RÉPURTIONE KEPUIN 1019 ons très bel imm. 7 p. 200 m2, saeltaires, 2 chembres service. ardi si mercr., 14 h 30/17 h 30 21, RUE BERANGER SEGONDI S.A. 874-98-45

EXCEPTIONNEL NORO - OUPLEX, CARAC-RE, LIVING + 3 CNBRES, TASSE plein-pled. Eta! IM-TECABLE - Prb. 1.250.00 F. ESSLER - 622-63-80 - 357-18-23

ESSLER - 622-63-89 - 337-18-23

NA Categorie exceptionnelle,
9 pièces, 270 m² + bolc.,
age alevé, cleir, soleil, calima,
12 exceptionn, vi urg. 225-18-30

UTTES-CHAUMONT, P. à P.,
P., tt cit, s/lard, imm. réc.,
ave, park., 300.000 F. 667-63-57.

E 57-LOUIS, Urgent, double
v. + chb. + bur, 85 m2, cuis,
ss, wc. pires, cheminée, tél.
rix intéressant. 229-22-56.

NDTRE-DAME-DE-LORETTE
elme absolu, 4/5 Pièces, conft.
ARTIN, 0 en droit. 742-99-99.

IARAIS, 3 P., en duplex, tout
ant, tél. + caves eménagées;
50.000 F. Taléphose : 567-72-11.

a Renové locatil
à heut rendement
dans beaux immeubles
A PARIS
tout confort, vide-orduras,
scenseur, leterphone, lerdin,
Studio 2 Pièces Duplex
faible charge de coproprièté.
Possibilité d'ievestir
evec plen ou comple
d'épargne logement.
Prix direct proprietaire.
REINS, GROUPE VRIDAUO,
15, rue de la Palx, 75002,
étéphone 261-52-25, 9-19 h,
lème samedi. Visite possible le
waek-end sur randez-vous.

T-GEORGES - 22, rue Victor-lasse, soiel, 6 P. + pce duplex, b. élet, décor. Px 600,000 F. Ark. Mardi, 14 h. 30 à 16 h. 30. COURTOIS : 245-49-85. COURTOIS: 245-49-43.

in, FG-ST-ANTOINE, Duplex de 20 m2, lumineux, 1v./ateiler de 20 m2 + chbres. 589-20-77, soir.

-MONTMARTRE. imm. 1975, hd., culs. S. de B., balcon, 3 m2, Prix 180-000. PAS. 34-82.

J m2 Prix 190.000. PAS. 34-90.

URGENT AV. E. AUGIER

10 m2 ir. bei eppt, ensoieille,
p. 3 chbres service, parking,
caves. Téléphæne : 555-2-91.

8EAUBOURG

Topr. vd 2 P., cuis. 25 m2,
yoss. conft, 6e st. 272-91-3 solr.
MARAIS - BASTILLE

100 m2. Luxueusement emánasé.
Tél. Perkins. 350.000 F
Tél. heures bureau : 522-37-60
ANTIERES Igare Bois-Colombes)
Peull ann. récent, ds verd. sur
peull ann. récent, ds verd. sur 
sur peull ann. récent, ds verd. sur 
sur peull ann. récent, ds verd. sur 
sur peull ann. récent, ds verd. sur 
sur peull ann. récent, de verd. sur 
sur peull ann. récent, ds verd. sur 
sur peull ann. récent, ds verd. sur 
sur peull ann. récent, de verd. sur 
sur peull ann. récent, d

### appartements vente Rive gauche

TIN, doctour en oron. Perron.

Meuilly
Magnifique studio dans en hôtel
perticulier rénové, cuisine, babrs,
impeccable. Téléphone 567-22-88.

MARCNE DES NOTAIRES
ILE-SAINT-DENIS, 3 P. 72 m2.
Citedit possible par le C.F.P. DAS MOUFFETARD PLEIN
CIEL 3 TERRASSES
slantes INONOEES de SOLEIL
F et P et en DUPLEX Liv. +
cb., gd eft. sec. Piuslaurs
park 1.320.000 F. 833.30-72. VANEAU au 2º étage, dans imm. pierre de tellle. Appl. de 82 M2 sél., 2 chbres, s. bns, cuts. 25.000 F. ALIN, D.R.P.J. 539-75-50. i édit possible par le l'él. : 526-06-50, à M. Lou Tél.: 524-65-50, à M. Loustaire. Charantone. Charantone. Ecoles, Pertilc. vend appt 4 P., rt cft. 7a étage, Me, boss, 375-500 F. Tél.: 368-45-88, ASNIERES - MAIRTÉ - 105 M2 Rue calme et tranquille, 20ut contort. - Téléphone: 705-24-10. CNILLY-MAZARIN [91]. Part. vd beau 5 P. lib. juill., 95 m2, 24 t. s/lard., tenn., pisc., pet form. calme, prox. comm., bus, gare, école, 265-500 F. 99-43-38. PIED MONT.-STE-GENEVIEVE

ST-MAUR. Imm. 1973, 5 Pièces, gds baic. s/jard. calme, 5 min. Mo, écoles, 497.000 F. Téléphone, 283-15-83 Gérard. de 18 à 20 h. RUE NAUTE FEUILLE
HDTEL XVI SIECLE
ENTIEREMENT RESTAURE
APPARTEMENTS DE 2 A 5 PIECES DE 15 M2 A 170 M2 POSSIBILITE PARKING Etranger

SOREDIM 227-91-45 SOREDIM 755-98-57 XV CONVENTION. Liv., chbre ti cft. Beic., téi., Imm. réc. 546-92-85, M° DUPLEIX P. e P. ér ét., sél. tt cft. Soleil, calme. 435.000 F.

#### appartem. achat

M2. OUPLEIX. 288.866 F
61 M2. OUPLEIX. 288.866 F
62 M2. OUPLEIX. 288.866 F
63 M2. OUPLEIX. 288.866 F
64 M2. OUPLEIX. 288.866 F
65 M2. OUPLEX. 288. VII INVALIDES Immeuble neut ; on 3 pièces et en 5 pièces. LUXUEUX. Téléph. ; Cath. Mistler, 878-78-00 Jeae FEUILLADE, SI, avenue de la Motte-Picquet-15», 566-80-73 rech, PARIS 15° et 7°, pr bons clients, appts, the surfaces et immeuble, PAIEMENT COMPT.

neuves

Téléph.: Cath. Mistler. 878-78-00
SUFFREN, avec Iravaux, 50 m2.
5r étage, ascenseur, immeuble P. de T., Téléphone: 577-47-74,
23, R. DAUBENTON, 6-, asc., terr 25 m2, irds beae studio, décoré, cuis., entrée, wc, baine, pender., imm. récent, it conft. Urgent. Prix à débatire, visite, LUNDI, MARDI, de 14 à 17 N.
Mª CARDINAL-LE-MOINE
Propr. vend mini-studio + cuis. + bains, 82.000 F. ALM, 13-72.
ST-MICNEL. Prop. vd 2 P. Idl. PRIX NON REVISABLES A LA RESERVATION V\* - VAL-DE-GRACE
Dens petil immeuble
habitables 4\* trimestre 77,
— Studios et 2 pièces.
— 4 pièces en duplex.

+ balas, 82,000 F. ALM. 13-72

ST-MICNEL. Prop. vd 2 P. lei.,
vd. S. de B. 227-19-75,
5°, rue Contrescarpe, beau siudio, trois fenétras, bar, cuisine,
balas, placards, tel. 1,500 F. C.C.
1446phone : 255-73-26.

7. avenue Bosquet, grand studio
avec jarde privatif, cuis., balas,
téléphone : 1,500 F. + charges,
Théphone : 25-73-26.

Proximité Coutrescarpe - Luxe,
grande tarrasse, ascen., 135 m2,
dole séj. + 3 P. OOE. 95-10.

Chercha-Mid Moatparnasse
5 m2, 66j. dobe + chòre, vue, XV\* - M+ CHARLES-MICHELS XVIII\* CHAMPIONNET

2 pièces 106 ms + 227,000

4 pièces, 106 ms + 575,000

Habitables 2\* trimestre 1977. PORTE DES LILAS

IMMOBILIERE FRIEDLAND, 41, ev. Frindland - 225-93-69

FACE CENTRE **UODIPMOP-2309030** • FAÇAOE ANCIENNE •
4 P. GRAND STANDING
on construct, livreison fin 77
et RUE QUINCAMPDIX :
STUOIOS, 2, 3, 4 pièces
en constr., livr. 2° trimestre 78.
GROUPE PIERRE BATON,
TEL. 784-58-55.

hôtels-partic.

VILLIERS hôlei part. 700 m2, libres. Ecr. PUBLI GR nº 394 27, tg Montmartre, PARIS-94. immeubles

OS III caime. DDE. 73-37.

ST.SUPPLE Grand studio caractère, cais. équipée, baius + donche. ZANNETTACCI 773-21-27

T4\* PORTE DE CNATILLON 3 P entrée, culsine, w.-c., bauft, castral, 5' et. Bel imm. caime, soleil. 151.000 F 331-86-22.

COSUR MONTPARNASSE 2 P. coquet, confort, caime, soleil. 165.000 F 326-08-94. Part. vd 5° ervdt imm. ancie occupé 500 = 2 anviron. MILLET - 266-52-16. 18" - PRES METRD 7 STUDIOS - 2 DEUX PIECES Bei Imm. Propriétaire, 531-85-56

Immobilier (information)

LOUEZ SANS AGENCE OFFICE DES LOCATAIRES s, rue Michodière. Me Opera ents trais 200 F. - 742-78-93 viagers

Box 693-2+17 - 577-38-38.

VILLE-D'AVRAY Appariement 72 ms eljour, 3 chb., loggids sur foret. cave, secholr, parking, 390,000 F. De Imm. 1964. Tel. : 945-45-38. E-11 h., 19 h. 30-21 h. A0, 5'abst. 5' SAINT-LAZARE Veneet rapidement en viager. Consell, Expertise, indexation, orenit. Discret. Etnde LOOEL, 35, boule Valtaire. - 700-40-99. ASNIERES. Immeuble 10 peces, 18b., 7 p., 1d. 300 est, 275.000 P +2.750 F rts. LODEL 700-00-99. LA GAREMRE-(ULOMBE)
Propriation were directement dans bei immeliible reveile
APPT 55 -, 2 p., tout contort,
suttieren, refatt neuf
139.000 F vie ersence.
139.000 F vie ersence.
Sor place, 13-17 h., lundt 16.
mardi 17, 9, R. ARRIVEE.
NEULLY PLACE WINSTONCHURCHILL
LUXUEUX 6-7 p. m.odsrms, 200 ms,
r.de-ch., jardin 130 ms, garege
MICHEL A REYL - 265-90-65.
VINCENNES PRES
METRO
Charmante malson 5 p., conft.
Bon étal calme, petil Jerdin.
MICNEL 8 REYL - 265-90-05. ENGNIEN, pris gare, beeu 3 P. II contort, soleil, verdure + service, occupé, 2 titles 77-6. Cpt 8.000 F rente 000 F. LE VIAGER, 23-85-75. VALDE-LOIRE IBRE
198 KM PARIS IBRE
178 belle maison XVII slecte,
259=1 babitab., pialip-jied, poulires d'époque, et conft. qarage.
Jardin 7.900 = Compt. + rente
524-01-56. VERNEL

1 1 23-85-75. ALFIA. Aterier d'artiste v. loggia, culs., éches W.-C., occupă vendeur, compt. 20 000 F +800 F mens. 1 tête 74 aus. DECOBERT, 742-28-36.

BOULOGNE 192), tres bei imm.
neuf, Me af BOIS à 9',
gd sejour, 3 chires, baicoss.
terrasse 9' dig. parks, tél.
500,000 F LUNDI-MARDI.
13 à 15 h. s. Le Grande Large e,
149, RUE OE SILLY. Potaire realises misses votre viagor. Indexation garanties. F. CRUZ 8, rue La Boltia. Estimation gratuits. Discreta. locaux commerciaux

DIPLEX Individue!

100 m2, Lucucusement eminase.
Tél. Perkins, 359,000 F
Tél. heures burseu : 523-79-60
ASNIERES Igare Bais-Colombes)
Petil umm. récent, ds verd., stupio, ti conft, parking. MAR
TIN, docteur ee droit. 742-79-09. SI-GRATEN EXCELLENT bocal étal mi 400 m2, 60 m2 burx sur terrain 1 100 m2, Fec. 36 m, 750 000 F a débattre, 989-31-74. PARIS-18 Pris
Immeuble commercial 1,900 m2.
Libre. A loser sams pas-de-porte.
Perking. 123 F le m2. Achat
possible. Ecrire per 74,440 l.P.F.,
12, rue de l'Isly - 8°.

#### locations meublées Offre

MAILLOT - PART. Imm. neut, studio equipé, t≈ occupation, loggie sud, tét., cave, 1.100 F. Tét. : 520-96-07, matie ou soir. PRES TOUR EIFFEL MACSON

locations meublées Demande

### locations Offre

15 n., rue Elisa-Lemonnier, e\* 3
Importaete Società laue
SANS COMMISSIDN
appartements neufs, tout conft,
PARIS-XIX\*,
15 et 17, rue Nenri-Ribiere,
1ace Me Place des Fêles ;
studios, 38 m2, loyer 760 F,
charges 168 F, parkieg 118 P;
2 Pièces, 50 m2, loyer 784 F,
charges, 221 F, parking 118 F,
XIII\* - PLACE D'ITALIE
Immeuble récent, confort,
SANS COMMISSIDN
2 Pièces, 51 m2, loyer 1,034 F,
charges 235 F, parking 150 F,
S'adresser eu gardien,
17, rue Albert-Bayet (13\*),
Téléphons 1 589-15-21.
ANVERS, Bail 6 ans sur bid :

response 1 38-15-2. ANVERS, Bell 6 ans sur bid 1 appl 2 Pces, cuis., Selle d'eau, 5% F charg. compr. Pas. 34-80. MARAIS, 2 Pces, bains, chf. cai, (eleph., 1.200 F. Tet. 1 331-41-88.

neur. 5.130 P LLC. 265-77-26.

HAPLES-MICNELS Bei Imm.
1,500 F + charges - 326-88-94.

1,500 F + charges - 326-88-94.

10 BEL APPT, 175 M2 chbre de serv., possib, prof. lib. imm. stid. TEL 3.600 F.

777-84-24.

BIR-HAKFIM LUXUEUX STUDIO 46 m2 VUE PANDRAMIDUE - Parkins, TELEPN, 1,900 F nei 704-88-18

### locations Demande

Région parisienae

CHAMPS-ÉLYSÉES Propriétaire loue 1 ou plusieù bureaux. Réf. eeuf. - 563-17-2 **VOS BUREAUX** A 16' DE ST-LAZARE

A DES CONDITIONS EN LOCATION

à 20 BURX. Tous quartiers Locat. Sans pas-de-porte. AG: MAILLOT: 293-45-55. A LOUER BUREAUX 293-62-52

Vendons en BRETAGNE de ville de 12 km. station babréaire veste entrapét en dur, pouvant convenir à petite industrie. — Renseignements ou 16 (96) 31-00-37.

MISE A PRIX: 25.666 FRANCS
S'adresser pour reaneignementa à Me Jean FICHOT, avocat, 37.

MISE A PRIX: 25.666 FRANCS
S'adresser pour reaneignementa à Me Jean FICHOT, avocat, 37.

MISE A PRIX: 25.666 FRANCS
S'adresser pour reaneignementa à Me Jean FICHOT, avocat, 37.

MISE A PRIX: 25.666 FRANCS
S'adresser pour reaneignementa à Me Jean FICHOT, avocat, 37.

MISE A PRIX: 25.666 FRANCS
S'adresser pour reaneignementa à Me Jean FICHOT, avocat, 8. rue da Lièga, Paria (9°), 874-21-02; M° Robert ALRIQ, avocat, 37.

ALRIQ, avocat, 37.

Bouler Station babréaire veste prix (4°), et à tous avocats près les Tribunaux de Grande Instance de Paria (9°), 874-21-02; M° Robert ALRIQ, avocat, 37.

Bouler Station babréaire veste prix (4°), et à tous avocats près les Tribunaux de Grande Instance de Paria (9°), et à tous avocats près les Tribunaux de Grande Instance de Paria (9°), et à tous avocats près les Tribunaux de Grande Instance de Paria (9°), et à tous avocats près les Tribunaux de Grande Instance de Paria (9°), et à tous avocats près les Tribunaux de Grande Instance de Paria (9°), et à tous avocats près les Tribunaux de Grande Instance de Paria (9°), et à tous avocats près les Tribunaux de Grande Instance de Paria (9°), et à tous avocats près les Tribunaux de Grande Instance de Paria (9°), et à tous avocats près les Tribunaux de Grande Instance de Paria (9°), et à tous avocats près les Tribunaux de Grande Instance de Paria (9°), et à tous avocats près les Tribunaux de Grande Instance de Paria (9°), et à tous avocats près les Tribunaux de Grande Instance de Paria (9°), et à tous avocats près les Tribunaux de Grande Instance de Paria (9°), et à tous avocats près les Tribunaux de Grande Instance de Paria (9°), et à tous avocats près les Tribunaux de Grande Instance de Paria (9°), et à tous avocats près les Tribunaux de Grande Instance de Paria (9°), et à tous avocats près les T

SEAUMONT-LE-ROGER Iprès)
MAIS. CARACTERE s/6 000 m2,
grande cheminée, colombages,
425 000 F. TUR. 07-61, av. 72 h, 15 KM. PARIS
16 KM. NOAILLES 10ISE1
PROPRIETE DE MAITRE

habitations 5 et 6 pièces, nfort, dépendances, 3 pares ces, centre parc piante clos 8,600 = 0, PARAGE 900.000 AV. 225.000 CPT. 15 (4) 448-07-55.

non meublées

PRES PARC MONCEAU. Tres bei Imm., beae 5 P., magnitiq, récept., it cft, exception., loyer mensuel 3.000 F. T. 1 837-51-64.

DAUMESNIL — Récent, étage éleve, balcon, studio, toul conft, park., 850 F. + ch, Mardi, 14 à 15 h., rue Elisa-Lemonnier, e° 3

# non meublées

Rech. location pavillon, 2 chbr., sejour, saile de bains, ou eppt même type, Bols de Vincennes, Nogent-sur-Marne, Autnay-sa-B. Téléphone : 203-57-33.

Etude cherche pour CAORES : villas, pavillons, ties banl. Loy. garant 4.000 F max. 283-57-02.

2°, quart. BEAUBOURG, 450 == BUREAUX divis., loy. 250 le m2 + telbies charges. Libre suite Téléph. 336-05-33, le melin. DOMICILIATION, TEL. SECR. TELEX. Frais 180 F per mois. APEPAL, 221-56-50.

224-08-80 Domiciliat., courrier, secret permenence, léiph., télex. SECRET. TEL.

TRES COMPETITIVES DF 163 A 9.700 MZ

SARI 720-14-15

### propriétés propriétés

ASNIERES Résidemtes
10 p. sur 980 m2 + pavill. gard.,
garage, placine. 524-28-23.
A 1 h. 30 Peris, belle progreté
à vendre 400=5, 14 p. + garage,
4.500=4 de terrain, idéal pr our.,
masson repos al retraite. Prix
550,000 F. Téléphoner 374-97-72
ou 274-24-67 heures bureau NORMANDIE 12D KM

villas 7 km SAUAMUR commerces école, gare, part. vd pav. F s/1 400 m2. 2 gar., cave. atellet vérnnén Prix : 250 00 F, Tál. . 788-15-71, après 19 h.

HAUTE-SAVOIE

entre GENEVE et THONON
5° plage - Placement sûr
Vacancas privilégiées. Plus
qu'un appt, mais, pierre bon
état, 2 p. cuis., cab. toil, wc.
Cavid grenier, écurie, grange.
Prix 125.000 avec 25.000 F cpt.
AVIS 15, route GenèveAVIS 1000 avec 25.000 avec 15, route GenèveAVIS 2000 F. Cabinet Impolier MORO, 23, bd Victor-Nugo,
St-Rémy-de-Prov. 1901 92-14-75.
PROPRIETE XIV SIECLE 77-B0IS-LE-R0I 500 m GARE, sel., mezzan, 3 ch., crl. beau jardin 1.100 m2. Maison d'ami 2 poes pracip., 380.000 F. SODIP. 439-33-34. 3' LAC ENGHIEN exceptionnel
Mals, récente rez-ch. + 1 étage.
Sé). en L. + 4 ch., tt confort,
Jardin, 970.000 F 989-31-74.

PROPRIETE XIV SIECLE Invalidire supplémentaire monuments historiques, she classé entre LYDN et GENEVE, 1 bétiment principal + dépendances Tél. là (77) 22-22-73, apr. 20 h.

A N D D R R E

Montagne, ski, chasse, pēchi le propriété la pius somptueuss le pius vaste, la mieux situé de la Principaută, luxueusemen meubiée et équipée.

Prix 1,500,000 F.

Vacher La Torre d'Escas, LA MASSANA, ANDORRE, Télob, 164,783,500. se. pêche Téléph, 16-078-35-029.

Téléph, 16-078-35-029.

PROVENCE - LUBERON
GDROES, Mas XVIIII slècte restauré, 12 plèces, piscine, teneis,
le rdie 3 ha, Vue el situation
exceptionnelles,
IMMOBILIER E, GARCIN,
Il boulevard Mirabeau,
13210 Saint-Rémy-de-Provence,
Téléph, 190) 92-01-50,
5 KM, TOULOUSE, Ppté 5,000-s1,
parc boisé, villa 145-ss habit.,
dép., ger, 470,000, (611 83-80-30,
BASSIN D'ARCACHON dép., ger. 470.000. (611 83-80-30.

BASSIN D'ARCACHON

ANDERNOS, 40 km. Bordeaux,
particuller vend propriété agrément 4.300 m² clos, parc boisé,
lardins, melson land., tout cft.

180 m² habitables. Garages. Celliers 100 m². Bel empl. à 300 m.
comm., 700 m. plage. 650,000 P.
Ecr., n° B.931, » le Monde » Pub.,
5, r. des Italiens. 75427 Peris-v°,

### commerce ov BOUT|OUE dans de bries conditions : L'IIP 522-22-00 ou 834-20-48.

BELLE LIBRAIRIE Haute-Savolel, duplex, toul confort, 6-8 pers, Semaine ou quatorz. T. bres bureau (26) 64-28-44, ou soir eu elmanche : [26] 68-22-66. 120 M2 EN PLEIN ESSOR
CENTRE VILLE UNIVERSIT.
VALOE-LDIRE.
Ecr., ro. 8,975, \* 1e Monde \* Pub.
5, r. des Italiens, 75427 Paris-99.

### terrains 43 km Nationale 12

FRRAIN EXCEPTIONS:

TERRAIN EXCEPTIONS:

TO BOTH TO BO

TERRAIN CAVALAIRE, Termin a vendre de pari, a part, sur-lace 1.925 ur boisé, dans lotis-semeni résidentiel, vue impre-nable sur baie Cavalaire, à 159 m. de la plage, 300.00 F Inv. lacilités), Tei. (91) 05-04-17.

150 m, de la plage. 300.003 F. Inv. lacilitési. Fei. (91) 05-0417.

78-SAINT-OERMAIN-EN-LAYÉ
Terr. 750 =: 1.100 m; 1.300 =0.
TEL. 973-72-59.

78-ORGÉVAL
Terrein 1.700 =: 1.300 =0.
TEL. 973-32-59.

TEL. 903-32-69.
TEL. 903-32-69. 78-ORGEVAL Terrein 1:00 == 1açade 24 m TEL. 963-38-99, 76-MAREIL/MARLY Terrain 1 300 mr. laçada 25 m. TEL : 963-21-92.

16 KM DYAIX PROP. VENO.

16 KM DYAIX PROP. VENO.

année 1975, 173 m², pinèdes

2 m. lacade proximile pare,
2 four clients étrangers, nous
recherchon villas, propriéte

8 jours. Tes débattie s'

8 paiement repude 929-53-64. VAR Près DRAGUIGNAN L. TERR. A BAT. 15,000\*\*2, eau. L. av. ruee. Mas. Vue solend. Vix 150.000 lacilliés. 265-59-07. G.D 192, Champs-Elyson 75038 PARIS T 259-01-31

CLAMART. Genili pavilion 1930, A g. princ., garage, terrain CLAMARI. Gemil pavinon 1930.

5. p. princ., garage, terrain 230 m2 environ.

MARTIN, Dr Droil - 742-99-09

MEUDDN residentiel, s/tardin 300 m2, PAVILLON parial tett, selon, s. à manger, 6 chores. loui conft, dépene., cave, buanderie. Garage 2 voltures, PARIS PROMD - 325-29-77

CELLE-St-CLOUD (gare) recent sel,, 3 chb., c., conft, gar., jd. angle 375 000 av tac 027-57-40. fonds de POUR VENDRE COMMERCE

ARECNES, Station ski, elititude 1,100 m., sur 1,500 ==1, ensol., chalet bols, état neul, type 4, meuble, garage, cave, taul cft. Prix 320.000 F. Ecrira à Agence BDISSON, 26, place Amongc, 72000 CHAMBERY. A lover, août at sept, belle mels, enc. dans la Lot, leut confort Tél. ; 329-12-33, poste 320. SUPER GRAND-BORNAND

# campagne

maisons de

fermettes

SUR 5.700 M2

clos murs 100 km Parls

Magnil. Terme 17 Stecta + Iour
11 slacle, partle habit. 10 p.,
culs., ebrses dependances, parle
etal. 350.000 F. Credit possible,
ACM 14, pl. du Marché, Meaux
434.01-66 887-43-40

châteaux ·

100 KM PARIS Autoroute SITE MEDIEVAL ENVIRONN. EXCEPTIONNEL RAVISSANT

Franklin Trunklill
Bol recept. + 9, à m., 5 cn.,
Ir. gd cft., mals, perde, bergerla
15.000 m parc, erbres séculaires
VUE IMPREN. sur prés et bols.
EXCLUSIVITE CNANTACO,
Tél. pour R.-VS de 9 à 21 n.
478-32-83 - 478-33-24. TOURS, 15 km, maneir L. XIII Tt confl. 20 pces. 3 hectores. 1 400 000 F TeL: (47) 05-49-06.

### OFFICIERS MINISTERIELS

Vente au Palais de Justice à Paris, le jeudi 2 JUIN 1977, à 14 heures

LOCAL COMMERCIAL

Rez-de-ch. de l'imm. sis à Paris (14º) 3, R. FRANCIS-DE-PRESSENSÉ MISE A PRIX: 40.000 FRANCS S'adr. M. Marcel BRAZIER, evocat à Paris (8°). 178, bd Haussmann, tél. WAO. 39-03; à tous avocats près les Tribunaux de Orande Instance de Paris, Bobigny, Naeterrà et Crétell.

Adjudication 26 mai 1977, à 14 h. 30 Mairie de BEUVRAIGNES AUTOROUTE A I

LOCATION CHASSE 225 ha Plaine d'un sent tenant, 9 ane BEUVRAIGNES 06700 BOYE 100 km PARIS.

Vente sur saisie immnbilière en Palais de Justice à EVRY, rue des Mazières, le mardi 24 mai 1977, à 14 heures UN PAVILLON situé à ITTEVILLE (Essonne)

Domaine de l'Epine
51, avenne du Château
MISE A PRIX : 10.300 FRANCS
Consignation lodispensable : pour
enebérir. Renseignem. Mª TRUXILLO
et AKOUN. avocais, 51, rus Champlonis à CORBEIL-ESSONNES, tél.
496-30-25 et 496-14-18.

Vente au Palais de Justice à Paris, le lundi 0 juin 1977, à 14 beures EN UN SEUL LOT MAISON d'habitation L'HAY-LES-ROSES (94)

45. rue do Metz

MISE A PRIX: 15.000 FRANCS
S'adr. M° P. BOZZA, 200c., Paris [87]
3. rue de Penthièvre. tél. 255-41-00;
M° DEJEAN DE LA BATTE, nn., Paris
10 bis, bd Bonne-Nnnveue; M° MIL-LET et LABOURDETTE, not., Bourg-la-Reine (82), 122, av. Général-Leclero. Vente sur saiste immobilière au Palais de Justics à Evry, rue des Mazières, le mardi 24 mai 1977, à 14 benres

MAISON D'HABITATION eltuée à ATHIS-MONS (Essonne) Ja, rue d'Ablen

Jardin sutour - Superficie 429 m2

MISE A PRIX : 40.00 FRANCS

Cnusignation indispensable pour enchérir - Renseignemente Etude de Mª TRUKILLO et AKOUN, suocaus associés à CORBEIL-ESSONNES, 51, rue Champiouis, tél. 496-30-26.

Vente sur Ucitat, au Palais de Justice à Paris, le lundi 6 juin 1977, à 14 h. EN UN SEUL LOT : nus PROPRIÉTÉ

SAINT-LOUP (Nièvre) Lieudii. « Le Bourg e Cadastrée n° 63 de la ection AE pour 3 ares 63 [maison] - N° 63 de la sectinn AE pour 9 ares 69 [terre] MISE A PRIX : 25.666 FRANCS

## et Ventes par Adjudication

VENTE AU PALAIS DE JUSTICE A PARIS, LE JEUDI 26 MAI 1977, & 14 b. EN TROIS LOTS 100 UN LOCAL COMMERCIAL 100 LOCAL COMMERCIAL RESERVE DANS UN IMMEUBLE A CHOISY-LE-ROI (94) 5. 5 bis. 7. 7 dis. 9 11. 13. rue Jean-Jaurès, et 2. rue A.-Prance MISES A PRIX : 1) 100.000 F; 2) 105.000 F; 3, 1.000 F S'adrasser 1) Cabinet de M= Roger ENNEQUIN et J.-F. MASSELIN, société d'avocats à Paris [167]. 10. avenue Plerre-de-Berlie, tél. 720-84-66; 2) à tous avoc près les Tribunaux de Paris, Bhbigny, Nanterre et Créiell.

Adj. am Tribuna: de Commerce à Paris, le 7 juin 1977, à 13 h. 45 - Fends
SERRIPER :

Achat - Vente - Distribution - Installatinn - Création
de tous systèmes de protection contre le voi - Alarme
Coffres-farts

AVEC BAIL
ET TELEPHONE A

Mise à prix 50.000 p (NE pouvent êire baissée). Consignation 40.000 F.
B'edr. Mª CHARDONNET et AIRAULT, notaires associée, 9, r. des Pyramides;
M° Alain PERNOT. syndie à Paris, 144, rue de Rivell

VENTE LE 27 MAI 1977, à 14 benres AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE à 89000 AUXERRE

ENSEMBLE INDUSTRIEL sur 2.300 m2 à VINCELLES (Yonne)

Adj. en Tribunal de Cemmerce à Peris, le 7 juin 1877, à 13 h. 45 Fends
TRAVAUX DE DÉMOLITION ET PRIVES TERRASSEMENT
Acbat - Vente - Répération de vébicules et metériel travaux publics
AVEC BAIL 113, RUE LAMARCK (187)
Mise à prix 210,000 F [NE pouvant être baissée]. Consignation 150,000 P.
S'adr. M° CHARDDNNET et AIRAULT, initaires associés, 9, r. des Pyramides;
N° Alxin PERNOT, syndic à Paris, 144, rue de Rivoli

MISE A PRIX: 200.000 FRANCS - CONSIGNATION: 20.000 FRANCS Renseignem. B.C.P. d'avocats DELDRME, MAUROIS, ROBERT, B.P. 257, 89004 AUXERRE Cedex. tél. 185) 52-53-00. poste 2. télex 800872.

Vente au Palais de Justice à BOBIGNY, la mardi 24 mai 1977, à 13 b. 30

UN IMMEUBLE à nasage commercial et d'habitation sis à DRANCY (Seine-Saint-Denis)

Aven. Benri-Barbusse. p° 152, à l'angle de la r. de semense. n° 2 et 4

d'une superficie de 294 m2

MISE A PRIX: 130.000 FRANCS
S'adresser 1) Cabinet de M° Roger ENNEQUIN et J.-F. MASSELIN, société
d'avocata, 16, avecus Pierre-Is-de-Serbio, 75115 Paris, tél. 720-84-58:
2) à tous avocats près les Tribuneux de Parie, Bobigny, Nanterre et
Crétail.

Vente sur surence du 1/10 au Palais Jostice Paris, jeudi 2 juin 1977, 14 h. EN UN SEUL LOT IMMEUBLE - BROGLIE (Eure) «L'ARQUERIE» Mise à prix : 242.000 francs

S'adr. Ma J.P. CORDHIER, avocat à Paris 15°1, 3, rue Gay-Lussac, tél. 033-52-75 et 033-60-85, et à tous evoc. près les Trib Grande Instance Paris, Bohigny, Créteit et Nanterre

de e .....

September 19

A12

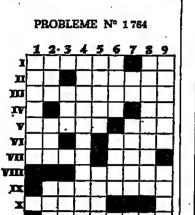

HORIZONTALEMENT I Sort de son lit pour suivre son cours ; Source d'échos variés. son cours; Source d'échos variés.

— II. Fin de participe; Linge de corps. — III. On ne saurait les vider avant de les avoir agitées.

— IV. Marchand de tolles; Préposition. — V. Spontanés, par définition; Touché. — VI. Partie de bésigue; Bien souvent noires quand eiles sont petites. — VII. Est à la merci d'un coup de fen : Possessif. — VIII. Font théoriquement foi. — IX. Oublie. — X. Ne peuvent donc dialoguer. — XI. Loin d'être malin.

#### VERTICALEMENT

1. Est forte quand elle est fine. 1. Est forte quand elle est fine.

— 2. Cernée par les eaux; Prénom; Jouets du hasard. — 3.
Prénom féminin; Roula. — 4.
Capitale. — 5. D'un auxilisire;
Logea. — 6. Risque plus que
d'autres de passer inapercu: Tête
couronnée. — 7. Devint végétarienne par nécessité; Font changer de couleur. — 8. Des glands
ou des pommes. — 9. La légende
ne nous dit pas s'il fut, certain
jour, atteint d'une fièvre de cheval; Part d'un bon pied.

Saintion da problème nº 1763 Hortzontalement

I. Statues. — II. Orgue; Ord. — III. Måle; Ride. — IV. Miasmes. — V. ENE. — VI. Is; Pilori. — 7. Las | Nos. — VIII. Repousse. — IX. Divans; SR. — X. Ume; Aléa. - XI. Cerf; Sirs.

Verticalement

1. Sommeti ; Duc. — 2. Trains ; Dime. — 3. Aglaé ; Lever. — 4. Tués ; Papa ( — 5. Ue ; Maleom ; Li. — 8. Rd ; Usas. — 7. Soissons ; Li. — 8. Rd ; Rosser. — 9. Idéa-

GUY BROUTY.

## Le Monde

ABONNEMENTS

3 mole 6 mole 9 mole 12 mole FRANCE - D.O.M. - TOM.

108 F 195 F 283 T 370 F 198 P 375 F 553 F 730 F

PTRANGER (par messageri L — BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS - SUISSE 135 F 250 F 365 F 440 F

IL - TUNISIE

es abonnés qui palent par que postal (trois volets) vou-it bien joindre ce chèque &

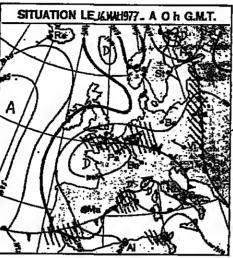

Evolution probable du temps en France entre le lundi 16 mai à 4 heure et la mardi 17 mai à

8 heure et la mardi 17 mai à 24 heures.
Une situation dépressionnaire persistera sur la Franca, la cantre principal de ces basses pressions tendant à se situer sur le bassin occidentai de la Méditarranée. Rile maintiendra sur notre pays un temps frais pour la saison avec des précipitatiens parfois orageuses, plus fréqueutes près de la Méditerranée.
Mardi, le temps restera donc frais pour la saison sur l'ensemble de la France. A part des éclaireles passagères, un peu plus marquées eur la moitié nord, les nuages seront en genéral assez abondants; la matinée sara hrumeuse par endroits en plaine. On netera des pluies ou des averses, parfois accompagnées

Sont publiés au Journal officiel du 15 mai 1977.

Portant publication de l'échange de lettres franco-britan-nique du 10 novembre 1976 rela-tif à l'organisation judiciaire aux Nouvelles-Hébrides;

• Complétant la liste des titres

reguls des candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'en-seignement du second degré pour les sclences économiques et sociales.

Portant délimitation des zones agricoles défavorisées.

Dans le cadre de haute mon-tagne des Alpes bernoises, en Suisse, face à la Jungfrau, le Centre culturel de la Blatenberg — chalets Talblick — renouvelle ses farmules de vacances : ouver-ture d'un lieu de reiden et d'anne.

ses farmules de vacances : ouverture d'un lieu de prière et d'approfondissement de la fui directement basée sur l'a c tu a l'it è
religieuse, avec la collaboration de
médecins et de psychologues; liturgie monastique avec les religieux de Saint-Benoît-sur-Loire,
offices en latin-français; sessions
de formation sur la dialectique
afin de mieux armer les chrétiens
dans leurs rapports avec les
marxistes Mgr Léon-Arthur
Elchinger, évêque de Strasbourg,
y participera.

\* S'informer au Centre eultural

y participers.

★ S'informer au Centre eulturel
français, 38 bis, rus du Faubourgdu-Tempie, 75011 Paris, tél. 700-38-91
(permanence le mardi de 15 h. à
16 h.). Ou écrire eux chalets Talblick, 3801 Waldegg - Beatenberg
(Suisse), tél. 38-41-12-38.

• La Cuisse d'allocations jami-liales de la région parisisme communique que ses services chargés de la gestion de l'allo-cation aux adultes handicapés ont été transférés 18, rue Viala, Paris-15° Un bureau de rensei-gnements est ouvert du lundi au vendredi. de 9 heures à 16 heures. Toute la correspondance doit être adressée 18, rue Viala, 75750 Paris Cedex 15, et les renseignements peuvent être abtenus au 578-61-50.

Handicapés

Journal officiel

DES DECRETS

UN ARRETE

Vacances

PRÉVISIONS POUR LE 17-Y-77 DÉBUT DE MATINÉE

d'orages, l'après-midi et le soir. Ces précipitations pourront être assez ebondantes des Priénées aux Alpes et aux régions méditarranéannes, et plus isolées sur le reste du pays. Sur la moité ouest de la France, les venix e'orienteront an secteur nord à nord-est; ils deviendront assez forts sur les côtes. Ailleurs, ils seront plus variables en direc-tion, mais ils seront ansai suses forts sur le nourtour méditerranéen.

tion, mais ils secont ausai ausas ferts
stur le posurtour méditerranéen.
Lundi 16 mai, à 6 heures, la pressiou atmosphérique, réduite au
nivesu de la mer, était à Paris-Le
Bourget de 10049 millibars, soit
733,7 millimètres de mercure.
Températures relevées à l'étranger;
Alger, 25 et 14; Amsterdam, 14 et 8;
Bonn, 14 et 5; Bruxelles, 15 et 6;
Bonn, 14 et 5; Bruxelles, 15 et 6;
Bonn, 14 et 5; Bruxelles, 15 et 6;
Les Canaries, 24 et 18; Copenhague,
16 et 4; Condres, 16 et 7; Lisbonne,
16 et 4; Condres, 14 et 8; Madrid,
16 et 8; Mescon, 20 et 12; Stockholm,
16 et 6; Pointe-à-Pitre, 71

Températures relevées à l'étranger;
Alger, 25 et 14; Amsterdam, 14 et 8;
Bonn, 14 et 5; Burxelles, 15 et 6;
Bonn, 14 et 5; Bruxelles, 15 et 6;
Bonn, 14 et 5; Bru

### LES ANCIENS DÉPORTÉS DÉNONCENT LA RENAISSANCE D'UN CERTAIN FASCISME

L'Association Buchenwald-Dora et commandos, qui tenait son congrès national le 15 mal à Saint-Etienne, a adapté à l'unanimité des participants une ré-solution protestant « contre la renaissance d'un juscisme plus ou moins masqué, qui déja, a entrepris de saboter la démocratie pur des actes agressifs, et redonner au 8 mai son curactère officiel de victoire sur les forces du taialitarisme esclavagiste ».

M. Marcel Paul, ancien ministre, président national de la FNDLR, a été reconduit dans ses fonctions de président de l'amicale Buchenwald-Dora.

Les anciens de Dachau, réunis en congrès samedi 14 et dimanche 15 mai, à Saint-Mala (Ille-et-Vilaine), ont exprimé le vœu que le gouvernement a prenze des mesures pour interdire en France mesures pour intereure en France toute manifestation que pour-raient tenir les défenseurs de Fideologic httlérienne ». M. Louis Terrenoire, ancien ministre, a exprimé sa tristesse et celle des anciens déportés en Europe, en constatant que « les inventeurs des camps de concentration re-dressent la tête avec autant d'ar-rogance que d'inconscience ».

Cinq cents personnes environ, parmi lesquelles d'anciens dépor-tés hollandais et belges, ant par-ticipé au congrès qui a été marque par une cérémonie en présence de M. Yvon Bourges, ministre de la défense, au monument aux

### UN SOLDAT INCONNU MORT EN AFRIQUE DU NORD SERA INHUMÉ SOLEMNILLEMENT DANS LE PAS-DE-CALAIS

M. Andre Bord, vecrétaire d'Aust de l'assemblée générale des associade l'assemblée generale des associa-tions réunies les 11 et 15 mai à Nice (Union netionale des combat-tants, Union nationale des combat-tants en Afrique du Nord et Asso-ciation et entraide des veuros et orphélins de guerre). — a donné lecture d'une lettre que lui a adre-sée M. Valéry Giscard d'Estaing et qui déclare :

e Le gouvernement a décidé que le corps d'un combattant tombé as cours des epérations d'Afrique de cours des eperations d'Arrique de Norde serait inhumé an cimetière de Notre-Dame de Lorette, aux côtés des soidets incomns des guerres 1914-1918 et 1929-1945.

o Je tiens à ce que l'hommag ainsi reada par la nation à fons les Français qui ont servi dans h cadre de ces opérations, et dont près de cont mille ont été tnia en bles sés, revête un caractère de partice Hère solennité.

» Je présideral personnellen cetta cérémonio par la quelle la France témoignera sa recounaissance et la fidélité de son sourenir. »

L'hemmage solenuel de la nation décidé par le chef de l'Étet sur rendu an corps d'un soldat inconnu, inhumé d'abord an cimetière militaire du Petit-Lac, à Oran, et dont le déponille mortelle a été récemment déposée dans une chapelle ardente de la nécrepole de Luynes (Bonches-du-Rhône).

Le cimetière de Netre-Dame de Lorette, dans le Pas-de-Calais, est une nécropole nationale qui abrite dans sou ossuaire le corps de soldats incomnus des guerres de 1914-1918 et de 1939-1945. Y reposent aussi les cendres d'un déporté.

### M. BORD : une minorité qui fait plus de volume que de poids.

Prenant la parole à Nice, devant des anciens combattants, M. André Bord, secrétaire d'Etat, a déclaré: « Les anciens combattants ne sont pas que des témoins, et ce temp ne les dispense pas de volloir et de défendre la liberté pour laquelle ils se sont battus, et rela notam-ment quand les institutions son-remises en couse par une minorité remises en cause par une minorité poids. >

A propos du « contentieuz ancien combattant», M. Bord fait observer que « le contrat a élé rempli, et bien rempli » en ce qui concerne les objectifs de légiss-ture définis en 1973, rappeant en particulier « la qualité de combattants reconnue aux militatres d'Afrique du Nord ».

a Tous mes ciforts, à présent, a concin M. Bord, sont dirigés vers le franchissement d'une étape supplémentaire en 1978, qui permei-trait à des neuves de moins de soimnte ans d'avoir, elles aussi accès à l'indice 500. »

Edité par la SARL, le Monde.



1975 tion interdite de tous art accord avec l'administration mission paritaire des journs et publications : nº 57437.



\*LOYER MENSUEL FIXE PENDANT 48 MOIS POUR UNE CX 2000 CONFORT NEUVE.

Retourner ce bon à : Citroën écoplan Direction Régionale PARIS-BP 77 La Boursidière-R.N. 186 92350 LE PLESSIS ROBINSON CEDEX Je désire recevoir, sans engagement de ma part des informations complémentaires sur ECOPLAN.

Adresse:

CITROËN®,

Des studios, sur le Front de Seine, prêts à habiter - Kitchenettes entièrement aménagées - Salles de bains luxueusement équipées - Parquet vitrifié lou moquette (selon l'étage) - Murs et plafonds laqués-

### pour moins de 200.000 F\*

Au Front de Seine l'environnement est exceptionnel, les résidents de qualité.

- Les murs des 2, 3, 4 et 5 pièces sont revêtus de tissus tendus sur molleton dans l'entrée, les dégagements et la salle de séjour.

-Le sol est en parquet vitrifié dans les séjours et moquette dans les chambres. \* offre limitée dans le temps.



Bureau de Vente sur place ouvert-tous les jours de 11 h à 20 h 4-8 me Robert de Flers - Paris 15°.

577.68.21

### vous venez d'être cambriole

Vous le serez surement une nouvelle fois dens le courant de l'année suivante(les intrus retournant toujours au plus facile). Alors pensez-y et n'attendez pas qu'il soit trop tard. faites poser par des spécialistes une protection efficace

### l'alarme electronique

- INFRA-ROUGE
- PROTECTION par INERTIE
   RADAR HYPERFREQUENCE
- CONTACTS MAGNETIQUES
- CONTACTS SISMIQUES

TRANSMETTEURS TELEPHONIQUES...

Si vous désirez bénéficier GRATUITEMENT d'informations complémentaires sur tous les moyens efficaces de protection veuillez retourner ce bon à: PARIS-SUD SECURITE 4 rue Oscar Roty 75015 Paris tél:533.69.09 - 533.62.14

..Code postal.





III THE WOOD LOOK **斯斯斯**图 1. 约林·苏联

The street street

MORT EN AFRIQUE IN ZERY THANKE ZORBON DAMS LE PAS-DE-CU

IN HARMAN POUR ÉVITER LE GIGANTISME ET MAINTENIR LA CONCURRENCE

### Le P.S. limiterait la nationalisation de l'industrie pharmaceutique aux grands groupes

De tavonser l'extension d'ac-tivité des firmes pharmaceutiques françaises à l'étranger en leur accordant des aides à l'implanta-tion, mais aussi en leur donnant les moyens de développer la fabri-cation de produits génériques (médicaments tombant dans le domain publis)

domaine public).

La création d'un tel secteur serait-elle compatible avec la concurrence internationale? Il faut souligner à cet égard que d'ores et déjà plus de 50 % du marché français est tenu par des sociétés étrangères. Dès lors, rien n'empêcherait leurs filiales françaises de bénéficier elles aussi d'accords contractuels ou de conventions à peu près identiques.

domaine public).

Critiquée, vilipendée, attaquée de toutes parts, l'industrie pharmaceutique revient sous les feux de l'actualité.

Cuitique de l'actualité.

Quelle restructuration si la gauche arrivait au pouvoir eu 1978? Le parti socialiste n'a pas que des idées sur la question, mais un véritable plan, élaboré par un groupe de travail et de réflexion « ad hoc », auquel la dernière main a été mise récomment; ce document sera soumis prochaînement à l'approbation des instances

réflexion - ad hoc. - auquel la dernière main a scrupuleusment à la mise en œuvre de la pharmaceit prochainement à l'approbation des instances in les trois grandes lignes de force de ce plan.

La vision socialiste de l'aventr des instances in les trois grandes lignes de force de ce plan.

La vision socialiste de l'aventr des instances in les trois grandes lignes de force de ce plan.

La vision socialiste de l'aventr des controlles et les firmes de la pharmaceit proposer de la pharmaceit parallement des mains astreintes auxquelles les firmes ne derrallement des mains pharmacentiques seralent sournaite de l'aventre de la pharmaceit proposer de la pharmaceit proposer de la pharmaceit parallement des mains pharmacentiques seralent sournaite de l'aventre de la pharmaceit proposer de la pharmaceit proposer de la pharmaceit proposer de la pharmaceit pharmacentiques seralent sournaite de l'aventre de la pharmaceit pharmacentiques seralent sournaite de l'aventre de l'aventre

seriente-cinq mille personnes) de se effectifs.

L'antre réunirait des eutre-prises dont le capital pourrait rester entièrement privé, comme par exemple C.M.-industries et synthélabo, ainsi que trois ou quatre groupes « cohéreuts » restant à créer, dans lesquels l'Estat pourrait, le cas échéant, prendre une participation minoritaire, « permanente ou passagère », par l'intermédiaire d'une sorte d'IDL Ces regroupements concerneraient des sociétés de taille moyenne (Servier, RETI, Delaande, Delagrange, Rolland, Fabre, Joulilé, Beaufout, Egic, etc.), qui, maigré leurs efforts, a laquelle serait rattaché un comité de pharmaco-vigilance. But de l'opération : moralisse l'inferessantes en matière de recherche, de fabrication ou d'exploitation, pourraite constituer de la charge qu'elle représente pour les entreprises (entre l'avec d'affaires).

pes d'eutreprises, comme celles appartenant au secteur public, conserveraient leur autonomie de gestion et leur personnalité pro-

gestion et leur personnance pro-pre.

Manifestement, les auteurs du plan paraissent s'être évertués à déjouer les pièges du gigantisme, dont les effets stérilisants iraient à l'encontre du but recherché. Mais ce souci n'est pas le seul qui les alt guidés dans la re-cherche d'une solution globale

« en profondeur ».
En préconisant la constitutiou de deux pôles bien distincts, de préférence à la création d'une véritable cathédrale industrielle, ces derniers ont voulu, semble-t-il, sauvegrader un certain esprit d'émulation. Secteur public et secteur privé seraient concur-rents. Au surcroit, malgré le rendirigeantes du parti. Constitutiou d'un secteur industriel bipolaire d'intérêt national, mise en place d'une politique contractuelle, création d'un haut commissariat, rattaché à un minis-tère des affaires sociales (regroupant l'actue) ministère de la santé avec celui du travall) dont la mission principale consisterait à veiller scrupuleusement à la mise en œuvre de la politique industrielle et sanitaire: telles sont les trois grandes lignes de force de ce plan.

C'est simple, male il fallalt y po Neus l'avons fait

### **AGRICULTURE**

#### DES VITICULTEURS DU MIDI MANIFESTENT A BRUXELLES PUIS À PARIS

A l'occasion du conseil des minis-tres de l'agriculture de la C.E.S. qui doit traiter, mardi 19 mai, de procalcul des montants compensatoire menétaires, l'autre sur la réglemenmenétaires, l'autre sur la réglemen-tation du mare hé vinicele, un proupe de vignerons du Gard deit se rendre à Bruxelles pour faire connaître leurs difficultés. Cette manifestation a étá décidée lors du rassemblement, à Sête, le 20 avril deroler. Le 18 mai, les viticulteurs gardois retrouveront leurs collègues de l'Hérault, à Paris. Ile delvent se rendre en corrège, notamment an ciège de POffice des vins de table (OSIIVIT).



## **I** interburo international

**Session NON-STOP** Anglais - Allemand - Français

Pour réussir sa vie d'entreprise,

Semaines à temps complet - 5 personnes maximum - 8 niveaux différents - Cours à Paris, Cannes, Lille, Lyon, Marseille.

Inter Langues
33, rue Raffet, 75016 Paris, Tél.; 525.62.20.

(PUBLICITE)



### APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

### OLÉODUC D'ALIMENTATION EN FUEL LOURD DE LA CENTRALE THERMIQUE DE SOUSSE

La Société Tunisienne de l'Electricité et du Goz (S.T.E.G.) est sur le point de lancer un oppel d'offres international en vue de posser commande pour les études, lo fourniture, le transport, le montage à pied d'œuvre, lo mise en service industriel et les essois des installations de déchargement et de transport de fuel lourd depuis le port de Sousse jusqu'ò lo nouvelle Centrale Thermique de Sousse sur 7 km environ (canalisations et ouvrages onnexes).

Les entrepreneurs désireux de soumissionner peuvent retirer le dossier de l'appel d'affres au siège social de la S.T.E.G. (Département de l'Equipement, 38, rue Kemal-Ataturk, TUNIS - TUNISIE), ou de se les foire adresser, moyennont le versement de 100 (cent) dinors tunisiens ou leur équivalent en monnaie étrangère, à portir du 16 mai 1977.

L'ouverture des plis est prévue pour le 15 août









Une nouvelle prestation LA SOUS-TRAITANCE

**DACTYLOGRAPHIQUE CONTINUE** 

C'était inédit jusqu'à maintenant, aujourd'hui, grâce à nous, cels fonctionne parfaitement et c'est simple.

Netre propos n'est pas ici d'en détailler le fonctionnement, mais de faire

savoir.

— aux jeumes sociélés qui se créent.
— et aux autres qui «s'étoffent» ou qui connaissent des difficultés de tous parties avec leurs services dectylographiques que cels existe, que nous som vivons depuis quaire ans, que nous sommes pariaitement ergenisée, que nos clients, actuels sont satisfaits et qu'ils y trotrent leur intérêt financier, entre surres avantages, puisqu'ils nous restant fidèles.

Voici, très achématiquement, comment cels fonctionne :

e un client est intéresé, neus altons le voir ;

e nous jui expliquons en détail notre méthode et nos garanties.

e S'il le désire, nous étudiens avec lui le genre de travail qu'il aurait à nous confler (manuscrits ou bandes magnétiques aur tous supports d'enregistrement), son rythme, ainsi que les détails d'exécution.

e En possession, dejessibléments, nous jui indiquons un tail horaire, itarif qui garant; une quantité de travail denné, ainsi que se partaite exécution, "est eures cels qu'est pour parte.

de l'Administration Générale et des Kleetlens

igne nouvelle ferroviaire PARIS-SUD-EST élécommunications à grande capacité PARIS-SUD-EST

AVIS D'OUVERTURE DE L'ENQUÊTE PARCELLAIRE

dans les communes de MONTLAY-EN-AUXOIS, ROUGEMONT et BUFFON

Una enquête parcellaire destinée à déterminer l'identité des propriétaires et les caractéristiques des parcelles dont l'acquisition est nécessaire pour permettre le construction de la ligne nouvelle ferrovisire Paris-Sud-Est, d'une part, et l'établissement de l'artère de télécommunications Paris-Sud-Est, d'une part, et l'établissement de l'artère de télécommunications Paris-Sud-Est, d'une part, so dérouler dans les communes de Montiay-en-Auxois. Rougemont et Buffon du l'a juin au 22 juin 1977 inclus.

Pendant cette période, les pièces du dossier seront déposées dans les mairies et pourront être consultées aux jours et heures suivants :

- Montiay-en-Auxois... de 16 h à 15 h du l'undi au vendredi inclus - Rougemont........ de 14 h à 16 h du l'undi au vendredi inclus afin que les personnes qui le désireraient puissent en prendre commissance et consigner leurs ebservations eur la registre ouvert à cet effet. Les abservations pourront également être adressées directment par écrit an commissairs-enquêteur, M. VERMOT Félix. Directeur des Impôts (Contributions Directes et Cadastre) en retraite, soit à son domicile, 63, rus de Mirande à Dijon, soit en mairie de l'une des communes indiquées el-dessus.

A l'assue de l'enquête, les personnes concernées pourront demander à prandre connaissance des conclusions du commissairs-enquêteur en adressant leur requête à M. le Préfet de la Côte-d'Or, Direction de l'administration Gémérale et des Elections, 21024 DiJON CEDEX.

Fait à Dijon le 1S avril 1977. LE PREPER, MICHEL BACHELIER





19, rue de Presbourg

 $\mathbf{R}\mathbf{X}\mathbf{A}$ 89, Boulevard Raspail 6•



Sans dépôt de garantie clés en main

539 F. mensuel en 48 mois

ou 36 mois 644 F. mensuel

avec OPTION ACHAY, FIN DE CONTRAT 139 F. garantie 1 an sans limitation de kilométrage

110/112 Bd de 58/60, avenue l'Hôpitol Parmentier

110

805.29.02

13•

20, Bd de la Chopelle

577.68.2





Tél.: 265-28-50, 05-86 266-33-01



### Titre-Restaurant: La Rumeur et le Fait.

Une rumeur circule sur l'avenir des titres-restaurant, comme si les titres en question étaient des valeurs boursières.

Ces rumeurs sont sans aucun fondement.

Rappelons que les titres-restaurant sont réglementés par la décision du Ministère du Travail du 9 Décembre 1962, l'ordonnance 67830 du 27 Septembre 1967, le décret 671165 du 22 Décembre 1967 et l'arrêté d'application de même date.

A la limite, un émetteur de titres-restaurant peut disparaître sans affecter autrement le fonctionnement du

De même, si un restaurateur ne désire plus accepter de titres-restaurant - le cas est rare - d'autres s'offrent à le remplacer.

Les entreprises utilisatrices doivent donc être pleinement rassurées. Leurs salariés bénéficieront, quelles que soient les circonstances, de l'avantage des titresrestaurant.

Il reste que les entreprises doivent soigneusement choisir la marque de l'émetteur.

Quels sont les critères de sélection?

Ceux du simple bon sens.

1. Le sérieux, garanti par l'expérience de l'ancienneté. Le Chèque-Déjeuner C.C.R. émet des titres-restaurant depuis 1964.

2. L'efficacité, garantie par la position sur le marché. Le Chèque-Déjeuner C.C.R. est le deuxième émetteur avec 38 % des ventes, 8 600 entreprises clientes, 250 000 salariés utilisateurs, 42 716 865 chèquesdéjeuner émis en 1976, 33 000 restaurants agréés. 3. Le service, garanti par la spécificité.

Le Chèque-Déjeuner C.C.R. n'est la filiale d'aucun groupe. Son activité n'est conditionnée par aucun impératif extérieur à l'émission des titres-restaurant.

Il émet le chèque-déjeuner et ne fait que cela.

Aujourd'hui, le Chèque-Déjeuner C.C.R. est tenu, vis-à-vis des pouvoirs publics qui ont favorisé l'expansion du titre-restaurant, vis-à-vis des entreprises qui ont adhéré à la formule, vis-à-vis des salariés qui en bénéficient, vis-à-vis des restaurateurs qui en permettent la circulation, d'assurer la gestion d'un énorme capital-confiance.

La stabilité du Chèque-Déjeuner C.C.R., c'est la sécurité absolue des entreprises qui ont ou qui vont choisir le titre-restaurant comme élément de leur politique sociale.

### **CHEQUE-DEJEUNER CCR**

93, rue Lauriston - 75116 Paris Tél.: 504.27.50

(20 lignes groupées)

### ÉCONOMIQUE

CONFLITS ET REVENDICATIONS

APRÈS LA DÉCISION DE LA C.G.C.

### Tous les syndicats représentatifs appellent à la grève du 24 mai

an nivean national participeront à la grève interprofessionnelle de vingt-quatre heures du 24 mai. Après la décision, samedi matin 14 mai, de la C.F.T.C., le comité confédéral de la C.G.C. s'est également prononcé samedi aprèsmidi pour eun appel au personnel d'encadrement » en faveur d'un arrêt de travail de vingt-quatre heures.

Cette décision « unanime », dé-clare la C.G.C., « a été motipée par le constat de l'absence de concertation de la part du gou-vernement ovec l'ensemble des vernement ovec l'ensemble des organisations syndicales, mais plus particulièrement la C.G.C., la dégradation projonde de la situation de l'emploi, les conséquences d'une lutte anti-inflation dont le résultat va au-delà d'un biocage des salaires et se traduit par une baisse du revenu disponible du fait de l'accroissement de la pression fiscale».

La C.G.C., qui rappelle les nom-breux avertissements qu'elle a lancés an gouvernement depuis l'automne dernier, précise cepen-dant qu'elle « entend se démar-quer de tous ceux qui vendraient donner à ce mouvement des ob-jectifs de caractère politique.

» Par voie de conséquence, la C.G.C. interdit à toute fédération,

syndicat ou union de s'associer à toute manifestation, déclara-tion ou réunion qui pourrait être faite par d'autres organisations syndicales.

Alors que M. Charpentié, président de la C.G.C., déclarait, il y a une semaine, que l'ordre de grève des syndicats C.G.T., C.F.D.T. et FEN a n'était pas opportun », les instances dirigeantes de la confédération des cadres indigment autourithus qua geantes de la confederation des cadres indiquent aujourd'hul que a le mécontentement projond de l'encadrement justifie une action qui s'inscrit dans un contexte différent de celul retenu a par le front C.G.T., C.F.D.T. et FEN. La journée du 24 mai sera finalement inaugurée par deux types de grève et peut-être de manifes-

 Le Comité intersyndical du Livre purisien C.G.T. rappelle, dans un communiqué, qu'il a iancé dans un communiqué, qu'il a iancé dans le secteur du labeur a un mot d'ordre de grève nationale de quaire heures minimum pour le mardi 17 mai s. Déclenchée a face aux rejus obstiné des pa-trons imprimeurs du labeur (...), la journée d'action du 17 mai pour la satisfaction de nos reven-dications et le renforcement de la

Toutes les organisations syndicales reconnues représentatives an niveau national participeront à la grève interprofessionnelle de

participation aux manifestations des autres centrales. La C.F.T.C. qui souhaite d'ailleurs aboutir à des « initiatives communes », dolt contacter F.O. et la C.G.C. contacter F.O. et la C.G.C.

M. Charpentié, qui déclare que, avant les consignes de la C.G.T., de la C.F.D.T. et de la FEN, son organisation avait déjà prévu nue action des cadres contre le plan Barre, nous a indiqué qu' « il n'y aura pas, le 24 mai, une grève nationale mais une sèrie de grèves nationales a Tout en acceptant le nationale mais une sèrie de grêves nationale mais une sèrie de grêves nationale mais une sèrie de grêves nationales ». Tout en acceptant le principe des contacts avec F.O. et la C.F.T.C. le président de la C.G.C. nous a précisé qu' « il n'y aura aucune réunion ou déclaration commune, le ¾ mai, avec une quelconque organisotion ». Opposée à plusieurs aspects du plan Barre, la C.G.C., qui n'a pas été consultée ou invitée par la C.G.T., la C.F.D.T. et la FEN. a voulu aussi. comme nous l'a déclaré M. Marchelli (Fédération C.G.C. de la métallurgie), a préserver l'ovenir de la C.G.C., ne pas la couper du courant syndical français » et, sartout, obtenir une reprise de la vie contractuelle.

### FAITS *ET CHIFFRES*

A l'étranger

La dette extérieure de l'Etas britannique s'élevait à 222 mil-liards de dollars au 1er avril, indique la Trésorerie. Ce montant comprend 11,5 milliards de dollars d'emprunts contractés par le goud'emprunts contractes par le gon-vernement, dont 3,2 milliards de dollars auprès du Fonds moné-taire international (F.M.I.) et 3,5 milliards de dollors sur le marché des euro-devises. Les emprunts des organismes publics, dont les entreprises nationales, s'élèvent à 10.7 milliards de dol-lars. — (A.F.P.)

première grande grève depuis près de cinquante ans qui menacait d'éclater dans l'industrie chimique allemande de Rhénanie Westphalle (le Monde date 15-16 mai) après la rupture négociations salariales n' finalement pas lieu. Un accord
portant sur une augmentation de
7 % des salaires, base des propositions patronales, avec effet
rétroactif du 1<sup>es</sup> avril, a été conclu in extremis à Wiesbaden. Les syndicats réclamaient 9,50 %. Cet accord, qui concerne deux cent dix mille travailleurs sur les cinq cent mille que compte la chimie en R.F.A., a pu être signé grâce aux bons offices d'une commission de médiation.

### LE TAUX D'INTÉRÊT DES EURODEVISES

| I |                      | Dottare |                              | Deutachemarks                    |                              | Pr. suisses                  |                                  | Fr français                         |                                     |  |
|---|----------------------|---------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|   | I mois 3 mois 6 mois | 5 1/8   | 5 7/8<br>5 5/8<br>6<br>6 3/8 | 2 3/4<br>3 1/2<br>3 3/4<br>3 7/8 | 3 3/4<br>4<br>4 1/4<br>4 3/8 | 1 1/8<br>3<br>3 3/4<br>4 1/8 | 1 1/2<br>3 1/2<br>4 1/4<br>4 5/8 | 9 1/2<br>10 1/2<br>10 1/2<br>10 5/8 | 9 3/4<br>16 3/4<br>10 3/4<br>10 7/8 |  |

Dans le village unique de 🕳

### MARNES-LA-COQUETTE

7 KM DE L'ÉTOILE

NOUS VENDONS UNE PROPRIÉTÉ DE CLASSE DANS UN SITE EXCEPTIONNEL

Sà réception et ses aménagements intérieurs, son parc dessiné de 4.000 m2 environ en font une demeure de prestige

# "Peut-on vous aider?"

# En direct de Londres vers 11 des principales villes d'Amérique du Nord

Anchorage **Boston** Chicago Detroit Los Angeles Miami

Montréal **New York** Philadelphie Toronto Washington

( Concorde ou Jumbo )







this representatifs

ureve du 21 mai

to service

Tagentina de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición de la

files dis

FAITS ET CHIFFRE

### **IMMOBANQUE**

es serioris en assemblée générale linaire le 13 mai 1977 sous la pré-ence de M. Gérard Billaud pour prouver les comptes de l'exercice

in the light of th

CESSATION DE GARANTIE

A Discount Bank (France) S.A. Rond-Point des Champe-Elysées 108 Paris, par application des règles ouse par les articles nou 44 à 48 is loi du 3 jenvier 1970, dénonce, le le délai de trois jours france, compter de la présente publication.

CONTEST C. (LAN garantie financière délivrée le fullet 1976 é la société Oroupe udes financières et immobilières R.L. par abréviation Grefime, rue Beaubourg - 75003 Paris, au de l'article ne 19 de la loi prépublières > utalies éventuals créanciers au de l'article ne 19 de la loi prépublière s' prisente publicaté obligatoire itache en tien la moralité de la fété Oroupe d'études financières immobilières « Grefima ».



### IMMOFFICE

L'assemblée générale ordinaire, réunie le 19 avril 1977 sous la présidence de M. Simon-Barboux, 2 approuvé les comptes et résultats de l'exercice elce le 31 décembre 1976. En raison du contexte économique meert limité ees interventions à un nombre restraint d'opérations. Le volume global des investissements nets d'amortissements s'élevaient sui décembre 1976 à 298 622 46358 P; les engagements de la société s'établissiont à 376 millions de francs.

La société a poursuivi la constiplan inti-inflation, l'assemblée à fixé le dividende par action à 12.50 F contre 12 F, représentant une progression de 6.5 ff. Ce dividende, qui un compte pas d'avoir fiscal, le bénéries de SiCOMI n'étant pas assujetti à l'impôt sur les bénéries industrials et commercieux, sers mis en palement à partir du 16 mai 1977 contre remise du couvon n° 11. en palement à partir du 16 mai 1977 contre remisa du coupon n° 11.
Pour l'exercice en cours, maigré is limitation à 5,5 % de l'inderation annuelle des beux, les résultats devraient être en progression esnainle per rapport à ceux de 1976.
Au cours de la réunion, le président a indiqué que, selon tontes probabilités, la progression des résultats serait de l'ordre de 20 %. bissaiont à 376 millions de francs.

La société a poursuivi la constitution d'un patrimoine locatif, puisque 62 % des investissements affectués en 1976 ont concerné la location simple. Après réslisation des programmes en cours, le patrimoine de location simple de la société devast s'accroître pour atteindre près de 169 millions de france. Il se répartisait ainsi: bureaux 63 %1, entrepêts (20 %1, surfaces commerciales (17 %). Il convient de souligner que la part des investissements de la société pr o du et 1f e de loyers totalement indexés représentait, an 31 décembra 1975. 136. % des fonds propres contre 132.4 % an 31 décembra 1973. Les ressources d'antofinancement.

### AUSSEDAT REY X

(20 %); surfaces commerciales (17 %). Il convient de souligner que la part des investissements de la société pro d'n et l'é de loyers totalement indexés représentait, an 31 décembre 1973, 135.8 % des fonds propres contre 122.4 % an 31 décembre 1973. Les rescoures d'autofinancement en augmentation de 18.80 % sur 1973, out assuré en grande partie le financement des opérations en 1976. Les recettes totales toutes taxes compresse ressourent à 58 220 0.84 7 F comtre 41 783 254,94 F en 1973, soit un accruissement de 35 %. Le bénéfice net de l'exercice de 22 246 982,79 F qui se compare à 19 806 481,67 P pour l'exarcice 1975, représente 14,38 F par action contre 13,20 l'année précèdente.

L'excédent des amortissements effectivement pratiqués sur les amortissements financiers inclus dans les barèmes de crédit-bail a etteint 2 367 170,82 P.

Dans le soulc de respecter les recommandations formulées par les pouvoirs publics dans le cadra du

# COMMERZBANK SE =

Au cours de l'exarcice 1976 la demande de crédit des entreprises a été réticente et a incré le banque à na poursuivre qu'une politi-que d'expansion modérée. Le total de son bilen a progressé de 9,2 % pour atteindre 42,1 millierds de DM.

A la fin da 1976, la Groupe COMMERZBANK explaitait 861 gui-chets et gérait les imérêts d'environ 2 400 000 clients. Le développement du réseau international s'est poursuivi et sa contribution aux résultats a connu un accroissement parallèle.

La COMMERZBANK a été la première banque ellemande à ouvrir une succursella en France (à Paris) et en Belgique (à Bruxelles). Une agance sera ouverte à Tokyo dans le courant de l'année. Actuellement, la Banque est présente sur 40 places étrangères.

L'Assamblée Générala du 10 mai 1977 a décidé de mettra en palament à compter du 11 mai un dividende de 9 0M par action de 50 DM (coupon No 34) at de doter à nouveau les réserves d'une somme de 50 millians de DM. En outre, elle a autarisé la Directoire à augmenter le capital par l'émission d'actions contre espèces, en una ou plusieurs fois, dans le limite de 100 millians de DM. La capital autorisé s'étève à DM 176,7 millions.

EUTOPERTURA BANCO di ROMA - BANCO HISPANO AMERICANO COMMERCBANK'- CREDIT LYONNAIS Le repport d'activité sur l'exercice 1978 est dispo-nible auprès de l'agence de la COMMERZBANK 10, rue de la Païx - 75002 PARIS.



La conseil d'administration de la société Matra réuni le 12 mai 1877 a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale ordinaire du 21 juin 1877 la distribution d'un dividende de 14,90 F par action assorti d'un avoir fiscal de 7,45 F. D'antre part, il a été décidé que lors de l'assemblée genérale ordinaire de 1878 le conseil d'administration proposers un complèment de 5,10 F par action à prêtever sur le report à nouveau en même temps que l'assemblée se prononcers sur le dividende de l'exercise 1877. Le chiffre d'affaires hors taxes de la meison mère au 30 svril 1877 est de 521 millions de france et la prévision pour l'année en cours s'établit à 1,8 milliard de france et la prévision pour l'année en cours s'établit à 1,8 milliard de frances. Dans les prochains jours un autre communiqué apporters des précisions sur les chiffres consolidés du Groupe Matra et les perspectives complètes de 1877 (chiffre d'affaires et résultats).

Au cours du premier trimestre 1977, le chiffre d'affaires consolidé du groupe SES, compranant les sociétés Calor, Thial. Vogalu. SEB S.A. et SEB International, s'est élevé à 308,4 millions de france contre 278,9 millions de france cour la période correspondante de 1976. Octte progression résuite essentisiement du développement des exportations (+ 40 % par rapport à 1976) et du lancement des produits nouveaux.

Par ailleurs, le groupe SEB annonce la prise de contrôle de la Société française des métaux onvrès (SFM.O.). Cette sociétés, qui dispose à ve so ui d'une usine de 7,200 mètres aurés pour la fabrication d'auticles ménagers, notamment en entivre, a réalisé en 1976 un chiffre d'affaires de 18 millions et un bénéfice nat de 0,36 million et un bénéfice nat de 0,36 million.

### LOCAFINANCIÈRE

L'assemblée générale, qui s'est tanus le 29 avril 1977 sous la pré-sidence de M. Jean-Pierre Lacoste, a approuvé les comptes de l'exer-cice 1978, qui s'est soldé par un bénérice de 26 199 178,78 P. contre 22 993 446,18 P en 1875. Elle a décidé de mettre en pais-ment, à partir du 18 mai 1977, un dividende de 13,85 P.

### LAFFITTE-BAIL

L'assemblée ordinaire réunie le 12 mai 1977, sous la présidence de M. André Legros, a approuvé les comptes de l'exercice 1976 (bénéfice net de 11.289.078 F contre 7.545.058 F con 1975). L'assemblée a décidé is mise en distribution, à compter du 30 juan, d'un montant global de 2.578.740 F correspondant à un dividende de 10.50 F par action (contre 9 F).
L'assemblée extraordinaire, tenue le

L'assemblée extraordinaire, tenue le même jour, a décidé la création de

titres su porteur comme consè-quence de la cotation de la société en Bourse et dans l'optique d'un élargissement de l'audience de la société. Dans son rapport, le conseil a toutefoie demendé de ne pas voir dans la modification étaturaire pro-posée un encouragement à la mise au porteur des titres car l'existence d'un important collège de détentours de titres cominatifa est nécessaire su maintien d'un contact direct avec l'actionnariat.

### PREMIER SEMINAIRE INTERNATIONAL

SUR L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER LES ENTREPRISES FACE A L'INSTABILITÉ ÉCONOMIQUE organisé par l'ESSEC et la WHARTON SCHOOL HOTEL NIKKO A PARIS LES 6, 7 ET 8 JUIN 1977

### 6 juin : L'ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE

- L'incidence des politiques monétaire et fiscale sur le revenu, les taux d'intérêt et les pris;
   La construction de modèles macroèconomiques;
   Le modèle de WHARTON: prévisione de le conjoneture eméricaine et mondiale;
   L'économic française et la politique économique de la Presse.

### 7 juin : L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE

- INTERNATIONAL - Le spatéme monétaire international; situation actuelle et perspectives;
  - La mohibie internationale des capitans et son incidence aur l'efficacité de la politique économique;
  - Les modèles de détermination des taus de change;
  - La beigne des paiements française et la vaieur du franc;
  - La protection de l'entreprise contre les risques de change.

### 8 juin : LES MARCHÉS DES CAPITAUX

- LES MARCHES DES CAPITAUX
   Comparaison des rôles respectifs des marchés des capitous et des institutions financières aux Etata-Onis et en France;
   Birueture des marchés financiers; comment en améliorer l'efficience?
   Innovations financières; de nouveux instruments financières ou service des entreprises;
   Biruégies de financement et le gamme des taux d'intérêt;
   Strafégies de gestion de portofeuille.

DISCUSSIONS et TABLES RONDES

Porticipation d'experts et de personnalités

du monde économique et financier.

Exposés traduits simultanément en anglais at en français
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS:
Séminaire ESSEC - WHARTON - ESSEC, B.P. 105, 95001 CERGY,
Téléphone: 030-40-57 on 285-41-77.

### **BASF Aktiengesellschaft** Ludwigshafen am Rhein

Convocation à la

### 25ème Assemblée Générale Ordinaire

le jeudi 23 juin 1977 à 10 heures, à l'adresse

suivante: BASF-Feierabendhaus, Ludwigshafen am Rhein,

Leuschnerstraße 47

### Ordre du Jour

- 1. Présentation des comptes de l'exercice et du rapport annuel de BASF Aktiengesellschaft et du Konzern; présentation du rapport du Conseil de Surveillance
- 2. Résolution sur l'affectation des bénéfices
- 3. Quitus au Conseil de Surveillance
- 4. Quitus au Directoire
- 5. Capital sous condition
- 6. Modifications des dispositions
- 7. Désignation d'un commissaire aux comptes pour l'exercice 1977

Seront autorisés à participer à l'assemblée générale et à exercer leur droit de vote les actionnaires qui auront déposé leurs actions, durant l'ouverture normale des guichets, et selon les modalités requises, auprès de l'un des établissements indiques au «J.O.» de la République Fédérale d'Allemagne no. 91 du 13 mai 1977 pour le dépôt des actions, et les y auront laissées jusqu'à la fin de l'assemblée générale.

Les Etablissements de dépôt en France sont les banques suivantes:

Banque de Paris et des Pays-Bas Banque Nationale de Paris Crédit du Nord Crédit Lyonnais Lazard Frères et Cie. Banque Rothschild Socièté Générale

Le dépôt des actions devra être effectué au plus tard le lundi 20 juin 1977.

Ludwigshafen/Rhein, le 13 mai 1977

Le Directoire BASF Aktiengesellschaft

t-on vous aider?"

irect de Londres les principales ville nérique du Nord

Montréa New York Philadelphi Teronto Washington

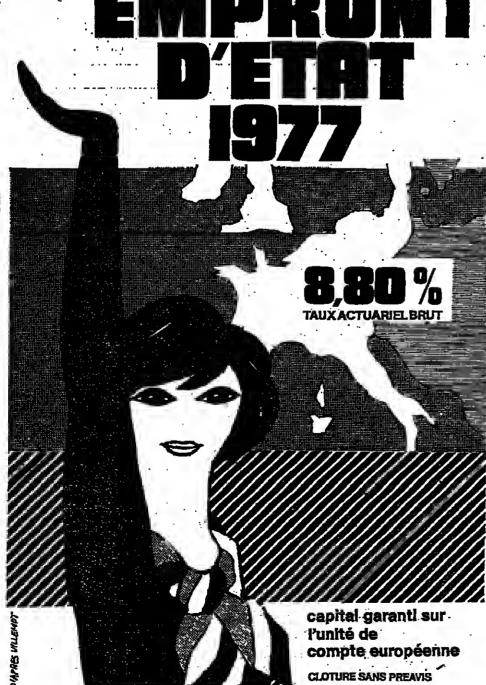



### VIE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE

**EMPLOI** 

par JEAN-JACQUES DUPEYROUX (\*)

### Un autre partage du travail

temps encore rester insuffisante en regard de la demande, il faudra bien s'attaquer à un problème fondamental, celul d'un partage plus coberent et plus équitable du travail disponible, et, pour employer un mot qui commence a se répandre au plan europeen et promonynir une veritable politique

Or, paradoxalement, par l'effet combiné de pesanteurs très diverses, on retombe presque toutours dans des voies apposées, dans des politiques de worksharing a l'envers, dans la mesure où leur propos est moins de mieux étaier un travail global réduit que de le réserver à certains. Quelques

Chaque fuis qu'il y e erise de l'emploi, que ce soit dans une entreprise ou dans un secteur professionnel, le « fin du fin », c'est toujours la mise en pre-retraite. En clair, on ejecte les plus ages pour la seule et unique raison... qu'ils sont les plus âgés. C'est simple mais stupide; et même eriminel. Personue ne peut plus feindre d'ignorer en 1977 - tous les spécialistes de tous pords les ont suffisamment dénoncées ! les ineidences catastrophiques de l'inactivité soudaine sur des permonnes d'un certain âge . un des intèresses sur cinq mourra de desœuvrement dans les mois qui suivent. Peu importe : au lien de tout mettre en œuvre pour aménager une reduction progressive de la vie active et une introductioo également progressive dans la vie inactive, on secoue le cocotier | Ni plus of motos

autre voie : pour degonfier ia foule des demandeurs d'emploi,

To Property of the state of the

Si l'offre de travell doit, long- un cherche à persuader les mères de s'en tenir aux tâches du fnyer\_ A cette fin na leur proposera prochainement un conge innn remuchaque haissance Mesure cousue de cable blanc : on sait fort bien que, de nos jours, très peu de jeunes femmes sont réellement déstreuses de sacrifier par sembiable repli, ieurs chances de promotinn professionnelle, alors que bon numbre d'entre elles souhaitersient vivement trouver des empinis allèges qu'on se garde blen de leur aménager Bélas i le calcul est probablement exact : mème si les mères usent tres peu de ce congé la simple possibilité qui va leur être Diferte aura cans nul doute l'effet dissuasif escompté sur les ebefs d'entreprise ; la situation dejà désastreuse des femmes sur le marché de l'empiot va se dégrader encore, et quelques

> Divers autres exemples le confirmeralent, les pesanteurs sociologiques et les efforts concertés tendeot moins à distribuer le travall de façon plus équitable qu'à le réserver an citoyen de sexe masculin, pas trop age. blene etc., oref, comme dit Coluebe. e normal s

pincees de formation profession-

nelle ici et la n'y changeront rien.

La belle découverte, nous dirat-on . en periode de penurie, tes plus forts éliminent toutours les plus faibles, Mais, lustement, n'appartieot-il pas au pouvoir politique d'agir en sans inverse pour neutraliser on eu moins émousser ces lois « naturelles » au lieu d'en précipiter l'effet, de promouvoir ane pulitique de worksharmo remise à l'endroit?

dans le fait que les uns continuent de travailler de laçun excessive - is movenne hebdomadaire avoisine touinurs quarante-deux heures. - ainra que les autres, rejetés hors du monde de citoyen à part entière? Ne serait-il pas preferable que les premiers travaillent un tout petit peu moins et les autres beaucoup

Le répondeur automatique

On connaît d'avance la reponse, aussi mecanique, aussi monotone que celle d'un répondeur automatique : c'est impossible. Mass impossible pourquoi? Impossible comme l'était, parait-il, recemment encore l'expoération des charges sociales patronales en cas d'embanebe de jeunes travailleurs (1).

Toute suggestino precise se voit generalement opposer un amas embrouille de considérations pateuses. Un argument simple et clair revient toutefols assez souvent se référant à l'attitude des salaries pourvus de travail : ils accepteralent une réduction de la durée de travail mais sans réduction de jeur rémunération i Dans

En gros, c'est surement vrai. Mais est-ce vrai pour tous? Vollà un probleme qu'il serait nécessaire d'élucider promptement.

Il nous parait, en effet à pen pres certain, même si nous oe disposons d'aucun chiffre flable. qu'un assez grand nombre de personnes appartenant d'ailleurs, à Ny a-t-il pas quelque aberration des catégories très diverses se

voient contraintes d'accepter de travailler quarante ocures par semaine ou même pius, alors qu'elles préféreraient s'en tenir à une activité professionnelle moma lourde, à temps partiel avec salaire réduit. Qui n'en connaît pas? Combien de mères de familie prefererateot travailler trente beures hebdomadaires senlement et faire le sacrifice financier correspondant? Or st on relit la loi du 27 décembre 1973 relative à l'amélioration des conditions de travail int qui traite de vail et des horaires réduits, on s'apercott qu'il n'y est question que d'autoriser éventuellement le chet d'entreprise à aménager des horaires de travail réduits, consi-

dérès comme une anomalie parti-

culterement suspecte

Que le travais à temps partiel puisse donner lien à de graves abus auxquels il faut rester ettentif, qu'il y ait aussi un risque eerjeoz de feminisation, des emplois à temps partiel avec toutes les consequences Indirectes, pour les femmes elles-mêmes, d'un tel dérapage, ce o'est pas douteux Mais que, pour un e tout ou nen a médiéval on contraigne bon numbre de personnes à travailler beaucoup plus qu'elles ne le soubaiteraient alors que d'autres sont en chômage total et trop souvent livrées au désespoir, le bon sens se refuse absolument à l'admettre

Il ne s'agit donc pas d'autoriser les chefs d'entreprise à aménager des emplois à temps partiel, mais d'antoriser les salaries à demander la réduction de leur temps de travail en exerçant une option - dont les conditions et les termes essentiels devraient être définis par le législateur entre un travail à temps plein et un travail à temps partiel

Dans la fonction publique, ce drott est pratiquement recomm : dans nombre d'hypothèses, le pu ta fooctionnaire qui en fait is demande est autorisé à o'accomplir qu'un service à mi-temps. Pourquoi, mutatis, mutandis, ne pae transposer an secteur privé des solutions dejà retennes et expérimentées dans le secteur puquantité non négligeable de salanées, étalent tootés par cette formule, et si certaines précaotions étatent prises pour que la réduction du temps de travail des uns ne se transforme pas aussitôt en beures supplémentaires pour d'autres, il pourrait en résul-

positions nous choque d'autant moins que, pour notre part, nous considérons que, dans nos sociétés contemporalues, le chef d'entreprise assume une mission de service public, Jul, surtout en temps de crise, a ses grandeurs et ses devoirs

Même si ce type d'effort heurte det tabous, même si sa mise en application dolt soniever d'ingrater difficultes pratiques techniques. juridiques anexi, pourquoi ne pas tenter une large expé-tience ? Faudra-t-il attendre un plan Barre oumero 3 7

#### Le temps qui reste

Ce qui est malheurensement des babitudes serait de toute lainsuffisant à régler toutes les difficultés !

Il faudra donc, à peu près inévitablement, si la crise est eppeles à durer, aller au-delà des réductions d'activité répondant aux voeux de certains salariés pour Passer an plan beaucoup plus périlieux des réductions autoritaires d'une durée de travall qui, nous l'avons dit, se situe encore, en movenne, largement au-dessus des 40 beures hebdomadaires. D'ores et déia, l'administration

o'est pas sans moyens : les heures supplémentaires doivent être actorisées par l'inspection du travail, et, en cas de chômage, celuiel peut les interdire, dit l'article L. 212. 7 du code du travall. en vue justement de permettre l'embauche de travailleurs sans emploi Mais les Inspecteurs du travail ne soot peut-être pas les mieux places pour prendre de telles décisions et. . « toute façon. ils sont débordes; d'entre part, la vraie question est de savoir si le législateur ne devrait pas a profiter » des circonstances pour abaisser la barre fameuse des 40 beures : realise-t-on que dans une société qui oe cesse de se métamorphoser, cette barre est restée fixée sur le même chiffre fatidique depuis... plus de 40 ans ? Parallèlement. Il faudrait modifler, dans un sens beaucoup plus dissuasif pour les uns comme pour les autres, le régime même des heures supplémentaires : le coût pourrait en être alourdi pour l'en-

un fonds de chômage. For ce deuxième plan, la plus grande prudence est de mise. De telles mesures, qui fersient contre res salariés les mieux servis temps de travaii, risqueraient sans discernement, d'avoir

nullement établi qu'elles ne note sent être utilement retenues dar certains secteurs, dans certains branches. Et prudence ne do ras être synonyme de fatalism On avait annonce, au début d la crise, la constitution d'un sion qui devait justemer s'attaquer au problème des effet d'une réduction autoritaire de l durée du travail. A-t-elle ét firalement constituée ? Par qui Mystère total On almerait e

savoir davantage... Notre système de protecti contre l'insuffisance de l'offr remplot s'est développé sur deu plans principaux : - 'wi de garanties contre le licenciement celui de l'indemnisation des chô meurs Les progrès réalisés su chacun de ces deux plans son incontestables, encore que sur l second subsistent d'énormes e deshonorantes lacunes : nou pensons notamment aux chômeur qui percoivent les seules allocs tions de l'aide poblique, et don

or ne se soucie guère (2). Ce schema ultra-classique d'es pas sans mérite : mais, en raiso même de son classicisme. Il fait pratiquement l'impasse sur l'es. sentie<sup>†</sup> : un étalement du travai 'sponible permettant justemen d'altérer ce partage catégorique entre travailleurs à part entièr et exclus, partage auquel on n doit se résigner en aucun cas.

Selérose de notre appareil légis-latif ou des esprits ? Crainte d jouer les apprentis sorciers par des expériences imprudentes Fatalisme devant le temps qu reste compare au temps perdu. La grande crise de 1929-1930 fu generatrice du New Deal. Or annait souhaité que celle que secoue maintenant la France fui de la meme façon, l'occasion privilégiée d'une vaste remise question des idées reques. N'était, ce pr : le moment ou jamais ? Ut ren dez-vous manqué ne va pa sans melancolle

(\*) Directeur du départemente u droit du travail de l'universit

(1) En jauvier, esthe ammeration que nous avions lei même suggere (« Chômage 1977 » Le Monde de 11 judvier 1977) emeits de vira sarcasmes dans divers milieux, principals.









Sterring Co.

TOTAL TOTAL والمراج المحارب

\$ 16 TAL

 $a_{m_{N_{i}}} = e^{-\frac{i}{N} \frac{1}{N}} \mathcal{C}(S)$ ويرا سيفته 95 A SALL OF LAND

45 ----

A ...

and we -

And was again

A COLUMN TO A COLU

6-4

Spine with the pro-

Property of the second

COURS DES BILLETS échange de gré à gré estre banques

Or fin (tile en barre).
Or fin (tile en linget).
Pièce française (20 fr.).
Pièce suisse (20 fr.).
Pièce suisse (20 fr.).
Union latint (20 fr.).
Pièce de 20 deliars
Pièce de 20 deliars
Pièce de 3 deliars
Pièce de 3 deliars
Pièce de 1 deliars

# du travail

### VALEURS | Court | Parchet | Parchet | Parchet | VALEURS | Court | VALEURS | VALE LES MARCHÉS FINANCIERS VALEURS Cons Deroiei Cours Dernier précéd. cours VALEURS **VALEURS VALEURS** précéd. comes précéd. coers HOIZZIMÀ-OSIJA **NOUVELLES DES SOCIÉTÉS** LONDRES Effritement . Désarroi temporaire SOMMER-ALLIBERT. - Résultata Désarroi temporaire (Ageff). — L'atmosphère s'est singulièrement assombrie la semaine le marché international les capitaux. Le désarroi de la sentine précédente, engendré par la semaine précédente, engendré par la sentine précédente, engendré par la semaine précédente, engendré par la sentine précédente, engendré par la court de l'autres de l'autres de staux à court leur avance. Tassement des fonds d'Etat. Rédistance des pétroles. Melliurs com surfainé le reirait de deux émissions lancéts II y a quelques jours l'autres dons lancéts II y a quelques jours l'autres des mines d'or. OR pareriare) (fiellars): 147 50 courte 168 15 VALEURS ILOURE COURS D'AUTRES D'AU consolidés pour 1979 : marge brute. 144,88 millions de francs contre 100,49 millions : béuéfise net. 43,89 millions de francs contre une perte de 168 000 F. Dividenda giobal de 29,85 F (+ 8,5 %). (Agefi). - L'atmosphère s'est sin-Sous la pression de quelques ventes FORCES DE STRASBOURG. — Erratum : une ligne sautée avait rendu incompréhensible le texte publié dans la revus des valeurs (« le Mopde » deté 15-19 mei). Le bénéfics pour 1979 atteint 7.08 milllons de francs contre 5.64 millions. MATRA. — Dividende global de 22,35 F contre 21 F. Un complément de 5.18 F sera versé en 1978 Objectif de bénéfice pour 1977 : cutre 220 F et 240 F par titre. ARMAND TRIERY ET SIGRAND. — Bénéfice net consolidé pour 1978: 5.04 millions de francs contre 7.18 millions. Dividende global de 17.55 F contre 16.50 F. PERNOD - BICARD. — Résultais consolidés pour 1976 : chiffre d'affaires hors T. V. A. 2,70 milliands és francs (+ B.5 %): bénétice net. 141,95 millions de francs (- B.2 %). Four 1977, le chiffre d'affaires devrait marquer une progression de 15 % et le bénéfice net de 18 %. Dividende global de 12 F contre 13,50 F. Pour 1977, le dividende global pourrait s'élèvar à 18 F. UNIPOL. — Dividenda global de 10,35 F contre 9.78 F. pulser momentanement. Enérale d'investissament. L'augmentation de 1/4 % du taux pa base américain n'a pas eu d'imset particulier, taut parce qu'elle set intervenue tard en fin de l'augmentant que parce qu'elle était larmains que parce qu'elle était larmoins, la hausse du coût privilégié le l'argent concrétise de façon éclament le passage à un nouveau paller as taux à court terme dont la tr-aisse, ininterrompue depuis un an, INDICES HEBDOMADAIRES INSEE Le capital est porte de 203 millions de francs à 224 millions. N.D.L.R. — En raison d'une panne d'ordinateur, l'INSEE u'était pas S.A. des Brasseries du Cameroun. — Attribution gratuite de 58 806 actions de 8 000 francs C.P.A. jouissance du le juillet 1976 |1 pour 18). encore en meture de publier, iundi matin 18 mai, les indices hebdoma-daires de la Bourse de Paris. Le capital est porté de 2 940 300 000 francs C.F.A. à 3 234 338 000 francs C.F.A. INDICES QUOTIDIENS (INSEE, Base 180 : 31 dec. 1978.) traisse, ininterrempue depuis un an par pait même fini par faire oublies DROITS DE SOUSCRIPTION 12 mai 13 mai u'ils ponvalent un jour reprandre Valeurs françaises .. 73,7 50,5 Valeurs étrangères .. 151,5 101,4 Comme, d'une part, les liquidités estent très abondantes et que les hoix d'investissement sont, somme C1013 (Actions et ponts) C. DES AGENTS DE CHANGE (Base 160 : 29 déc. 1961.) oute, limités, et que, d'autre part, comme a tension sur les tanx à court terms est appelée à se manifester d'une Indice général ..... \$1,4 52,5 nanière très progressive par petites tapes successives, le marché des turo-obligations a encora de beaux lons devant lui. COURS DU DOLLAR A TOKYO 13/8 | 19/9 Toux du marché monétaire 1 tiolfar (en yens) ... 277 30 277 55 Effets privés ...... 9 1/19 % BOURSE DE PARIS -- COMPTANT 13 MAI VALEURS Cours Dernie précéd cours - YALEURS % % du YALEURS Cours Dernier précéd. cours VALEURS précéd cours cours | France | La.R.D. | 184 | 155 | Locahalf | majob. | 185 | 19 | 147 | Locahalf | majob. | 185 | 192 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | % 1920-1960 ... | 64 80 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 39 Actigest ..... 93 34 93 83 Cadinter ...... 128 ... 123 10 Crolssance-lmm 128 33 122 20 | Second | S Cie Ble Eaux. 3|2 ... 339 ... 342 ... 339 ... E.J. Letchvre | 150 ... | 165 ... | 164 50 | 191 60 Esso S.A.F... 44 50 44 50 45 ... 44 Eurafranco. 1 25 ... | 128 30 128 ... | 120 20 Europe no 1 ... 327 ... 334 90 335 ... 333 ... 135 92 79 290 126 71 64 32 193 173 250 255 1580 115 2740 2020 320 45 1350 45 Carrefour... 1083 | 1080 | 1084 | 1530 | 1080 | 1084 | 1530 | 1080 | 1084 | 1530 | 1080 | 1084 | 1530 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 108 1200 258 1800 31 150 192 17 180 385 118 385 148



# Le Monde

### **UN JOUR** DANS LE MONDE

- PAKISTAN : l'apposition : rejeté le projet de référeu-dum agnoncé par M. Bhutto.
- 2-3. EUROPE ITALIE : M. De Mortino o été libéré en échange d'ane rançon da 1 milliord de lires.
- 4 5. AFRIQUE . La visite ao France da président soudanais. SOMALIE: • Je ne vois rien qui puisse porter préju-dice à nos relations avec
- Moscoa », déclare le président Syaud Barré. 6 - 7. PROCHE-ORIENT ÉGYPTE : la sixième anai-versaire de l'élimination des nossériens lest célébré quec un éclat porticulier.
- ISRAEL: « Les cartes brouillées » (III), par Eric 8 à 13. POLITIQUE
- Le congrès da porti radical 14. HISTOIRE
- Il y a cent ons : le 16 mai aa lo vialence légale. 15. SCIENCES
- 16 17. EDUCATION
  - 17. MEDECINE
- 18. LA REGION PARISIENNE POINT DE VUE : - Misère verte », par Jacques Tautain.
- 20-21, O'UNE RÉGION A L'AUTRE De retour dons lo Franche-
  - 21. EQUIPEMENT
- Les états généroux

### TE WONDE DE L'ECONOMIE

- Pages 23 A 26 Un entretien avec M. Claude Pierre-Brossolette, président du Crédit lyonnais.
- Le « bilan social » : nonvelle obligation ou outil de bonne
- L'énorme scandale du Crédit suizse.
- Espagne : Une situation diffi cile avant les élections.
- Point de vue : Le marché est le « dépassement » du capita-lisme, par Jean Arrous.

### 28. SPORTS

- 30 31. ARTS ET SPECTACLES La trentième Festivol
  - MUSIQUE : l'orchestre Stuttgart.
- 41 42. LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
  - La coojoncture économique

### LIRE EGALEMENT

RADIO-TELEVISION (29) Annonces classées (32 à 39); Aujourd'hul (40); Carnut (27); Journal céfficiel » (40); Météo-rologie (40); Mots croisés (40); Bourse (45).

### A Marseille

### M. Defferre invite les ouvriers licenciés de Gervais-Danone à refuser de « prétendus reclassements »

De notre correspondant

Marselle. — Ce lundi matin 16 mai, à l'heure où commencait le travail. M. Gaston Defferre, maire de Marselle et président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, a effectué une visite au personnel (cent quarante employés, ouvriers et cadres) de l'usine Gervais-Danone de Marseille, qui viennent de recevoir leur lettre de licenciement, et ont commencé leur période de préavis.

Le maire de Marseille s'est montré particulièrement jerne dans son propos : a Vous ne devez pas cèder », a-t-il conseillé à ses interlocuteurs. « Il est inadmissible qu'une société multinationale, à la recherche d'un sible qu'une société multina-tionale, à la recherche d'un profit maximum, vous sacri-fie an bénéfice d'une usine implantée à l'étranger et qu'elle vous condamne au chômage. Nous ne devons pas accepter, ni pour vous, ni pour Marseille, Ensemble, nous im-poserons la seule décision juste : le maintien en activité

laisez pas fractionner en acceptant de prétendus re-classements, a encore dit M. Dejferre. Restons unis. Je suis convaincu que vous serez amenés à occuper l'usine au mouvent que vous serez amenés à occuper l'usine au mouvent que vous choistras moment que vous choistres. Je serai à vos côtés. Pour ma part, je mettrai toute mon eutorité de maire dans la balance pour m'opposer à la vente des terrains occupés par vente des terrains occupés par l'usine eu vue d'une opération immobilière. Je prends l'engagement aujourd'hui de refuser l'examen de tout dossier pouvant intéresser le groupe B.S.N. - Gervals - Danone et concernant le territoire de la commune, tant que votre cas ne sera pas régie. Il fant que cela se sache. Je le dirai dès aujourd'hui an préfet de récela se sache. Je e dirai des aujourd'hui au préfet de ré-gion. Gervais-Danone est de-venn pour uous une affaire exemplaire, une affaire de principe, et nous prévenons solennellement la direction du groupe comme les pouvoirs publics. »

d'une usine rentable. Ne vous

A la messe des juristes catholiques

### Mgr Elchinger estime que les coupables bénéficient de trop de compréhension

Léon-Arthur Elchinger, Mgr Léon-Arthur Elchinger, évêque de Strasbourg, s'en est pris avec âpreté à une certaine façon de concevoir aujourd'hui la justice; dans une homélie prononcée, dimanche 15 mai, à la Sainte-Chapelle, de vant une assemblée de juristes à Paris, à l'occasion de la messe annuelle du groupe catholique du palais de justice.

L'évêque a stigmatisé, en termes caustiques rappelant ses fameuses « homèlies de combat » du 14 juillet — dont la dernière rejetait la main tendue des communistes à l'Eglise catholique, — le fait « que des hommes d'église ne savent plus ce qu'est la foi et que des hommes de loi ne savent plus ce qu'est la fustice ».

" Voulor adanter la loi aux a Voulou adapter la loi aux mours conduit à autoriser une action criminelle dès qu'elle répond aux désirs, aux appétits ou aux ambitions d'un milieu ou d'un groupe », e déclaré l'évêque de Strasbourg. Le prélat alsacien estime qu'il feut retrouver une a boussole morale » dans une société qui s'engage sur le chemin de la décadence.

Anrès avoir accusé les mass me-Après avoir accusé les mass me-dia de se plaire a à majorer et à multiplier les malentendus, les dissensions et l'agressivité qui existent entre les hommes », l'au-teur de Je plaide pour l'homme a réclamé plus de rigueur dans la justice des hommes. Il s'est étonné en particulier qu'on rejette fréquemment sur la société la res-ponsabilité de la mauvaise action

Le numéro dn - Monde -daté 15-16 mai 1977 a été tiré à 525 579 exemplaires.

et non pas sur le coupable. « Au moment où de tous côtés — et souvent avec violence — on re-vendique la liberté la plus étendue pour l'individu, il serait contra-dictoire de ne pas lui reconnaître en même temps la capacité d'être responsable de ses actes », a-t-il dit. Il a ajouté : « En voulont ètre trop compréhens! pour le coupable, on en vient à être in-juste envers l'innocent. » « On ne pourra perfectionner

l'exercice de la justice sans réno-ber et fortifier nos convictions morales. Dans les institutions ju-diciaires comme dans les autres, le progrès véritable est da à des consciences nobles et exigennies. Il ne saurait être le fait d'un de-venir collectif, visant à toujours plus de concessions et de facili-tés », a conclu Mgr Elchinger.

M. Barre au congrès des économistes de langue trançaise

### COMMENT CONDURE UNE POLI TIQUE DES REVENUS AVEC DEZ SYNDICATS DIVERSIFIES DONT CERTAINS REMETTENT EN CAUSE LA SOCIÉTÉ ACTUELLE?

plus absolues viennent de ceux-là mêmes qui bénéficient de la garantie de leur emploi et dont les rému-nérations montreraient — si elles étaient publiées - qu'ils sont les nantis de le classe ouvrière, e déclaré en substance M. Raymond Sarre, fundi 15 mai, en ouvrant à Paris le congrès inlemational des économistes de langue française qui est consacré, cette année, « eux distorsions structurelles de l'infletion -. Une politique des revenus est beaucoup plus difficile à faire qu'à réclamer, a ajouté le premie ministre, à cause notamment d'ur milieu syndical très diversitié.

Pour l'essentiel, l'exposé M. Barre a été une démonstration du fait que les contraintes qui pèsent sur l'ection de tout gouvernement sont tellement lourdes en France qu'il est impossible et l'Iusoire de séparer la politique conjoncturelle - politique dite - à court terme ou à courte vue ., a ironisé le premier ministre - des ections structurelles.

- Taut d'abord, a dil M Barre, comment conduire une politique structurelle homogène lorsqu'on est en présence d'un tissu économique très disparate? On peut bien railler, par exemple, la loi d'orientation su le commerce et l'artisanat (1). Est-il sûr qu'elle n'ait été inspirée que par des réactions mercantiles ou d'hostilité à le tiscalité ? .

D'autre part, e ajouté M. Barre, les syndicats anglats ou elleman (TUC ou D.G.B.) non seulemen peuvent se porter garants d'un contrat evec le gouvernement, mais surtout ne remettent pas en cause comme en France du jeu de la société où nous vivons

(1) La loi Royer de décembre 1973

... parce qu'un projet

de

LE DIFFÉREND SUR LES PRIX DU PÉTROLE CONTINUE DE FAIRE L'OBJET DE CONSULTATIONS AU SEIN DE L'OPED déclare le Koweit

Le ministre koweitien du pétrole.

M. Abdei Moutaleb Kazimi, a déclaré à Koweit, le 14 met, qu'il ne possédait pas a d'informatian Officielle » sur la a décision » de ouze des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole 10PEP) de renoncer à la nouvelle augmentation de 5 % du prix du abrut » prévue pour le 1<sup>er</sup> juillet annoncée à la fiu de la semaine de r n lère par la revue Middle East Economic Survey (le Monde daté 15-16 mai). » Aucune décision en ce seus n'a été prise, a-t-il déclaré, et le différend sur les prix continue de faire l'objet de can sultations au sein de l'OPEP. »

A Qatar, dans les milieux proches du ministre du pétrole, on déclar ait de même, le 15 mai, qu'a aucun accord n'était intervenu. Les consultations se pour-cripent au sein de l'OPEP et tout

venu. Les consultations se pour-suipent au sein de l'OPEP et tout compromis éventuel sera annoncé seulement lors de la réunion de l'Organisation, prévu e pour le 12 juillet à Stockholm's. — (Reu-ter, AFP.)

(Ces déclarations ne sont pas for eément contradictoires avec les informations d'iffuaées par le s Middle East Economie Survey a. Celles-ci, rappelons-le, faissient état d'un accord entre les Onze (tous les pays de l'OPEP à l'exception de l'Arabia Saoudite et des Emirats arabes unis) pour renoucer à l'aug-mentation de 5 % a prix du « brut » initialement prévue pour le le juillet, Les propos des autorités koweitiennes et qataris sout — volontairement? — ambigus, puis-qu'ils démentent l'existence d'uu compromis entre les Onze et l'Arabie

en Guadeloupe, plusienrs mots d'ordre de grève oot été lancés par les syndicats : arrêt de travail de quarante-huit heures (le cinquième en quinze jours) dans le bâtiment et les travaux publics, pour l'obtention d'une augmentation de salaires, à l'appet des syndicats C.G.T., C.F.D.T.; F.O. et F.T.G. Une grève de même durée pourrait affecter les stations FR 3 de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane. de la Martinique et de la Guyane.
Il s'agit de la poursuite d'une
action entamée le 9 mai dernier
pour obtenir des augmentations
de saialres et la promotion de
certains personnels.

Saoudite. Rien u'interdit donc de penser que les Onze se sont bien mis d'accord sur l'abanden de la hausse de 5 % prévue Dour & je juillet. Ils renverraient ainsi la baile dans in camp du l'Arabie Saou-ditu at luf tiendraient en substance ditu st luf ticudralent en substance ce langage : a Nous faisons proces de réalisme et de responsabilité; il vous maintenant de faire un resul pour montrer que vous na souhaim pas l'éclatement de l'OPEP. Est et est blen le scénario, un compromi pourrait alors être trouvé d'ici it, 12 juillet : l'Arabis Stondite et les la juillet : l'Arabis Shoulde et les Emirats arabes unis augmetoteratient légèrement leurs prix (actuellement inférieurs de 5 % à ecux de leur partenaires) : les autres États di par l'OPEP pourraient, outre la renon-eiation à la hausse prévau le 1º juille. let, diminuer — officiensement -leurs tarifs, afin d'abontir du non ... vesu à un prix unique pétrole. — J.-M. Q.]

### ATTENTAT A L'OFFICE DU TOURISME TURC

Une bombe e explosé dans t nuit du samedi 14 au dimanch 15 mai, à 3 heures du matir devant l'office du tourisme tur 102, avenue des Champs-Elysée: a Paris. Le gardien de l'Immeubi. a été légèrement blessé, et le dégâts sont importants. L'etten tat e été revendique peu eprè . l'explosion, dans un appel télé phonique à l'Agence France Presse, par un correspondant a réclamant du Groupe d'actio jeunesse (GAJ). Celui-ci a indi-que que cette action était desti-née à soutenir le peuple armé.

Un eutre eppel téléphonique reçu également par l'A.F.P. quel ques instants avant l'attents ques instants avant l'attenta annonçait qu'une explosion alla se produire 118, avenue de Champs-Elysées. Le correspor dant, se réclamant de la a Nouvelle Résistance arméniame », précisé dans un communiqué « Seule une lutte populaire ; armée, inscrite dans un largement produire de la continue de la continu front anti-impérialiste aux obte des peuples de Turquie et c Transcaucasie, permettra la libi: tation de l'Arménie et l'édification. d'une Arménie réunifice indepet,. dante et socialiste. v



### Fontainebleau VIe Biennale des **Antiquaires**

TOUS LES JOURS.

DE 10 H & 19 H JUSQU'AU 22 MAI

# Chaumet

Parce qu'il est des jours heureux qu'il faut marquer d'une pierre.

Chaumet c'est un univers

CHAUMET . L'ARCADE . LES TEMPORELLES 12 place Vendome Paris. Tel. 260.32.82.

Griffsolde dégriffe les grands du prêt à porter BOUTIOUES POUR ELLE rue de la plaine/nation rue du renerd/hôtel-de-ville 3, rue de lagny/nation BOUTIQUES POUR LUI 3, rue de la plaine/nation , bd montmartre/montmartre

NICOLL Collection nouvelle Printemps Eté costumes Prêt à porter et mesure industrielle NICOLL La tradition anglaise du vêtement masculin 29 rue Tronchet, Paris 8º

ECOLE DE DIRECTION D'ENTREPRISES DE PARIS

Etablissement prive d'enseignement technique superiour

PREPARATION AUX DIPLOMES D'ETAT

GESTION - COMPTABILITE - MARKETING

pédagogique sérieux ne se définit pas en quelques mots

130, rue de Clignancourt, 75018 PARIS

252.27.27 Documentation gratuite sur demande

de la BBC A L'ÉCOUTE DE LONORES Textes et explications en Francais Abonnement 12 N- par an, F 40 Spécimen gratuit sur demande à EDITIONS-DISQUES SBCFM 8, rue de Berri - 75008 PARIS

ABCDEFG

# A LA PROGRAMMATION

Jamas la programmation n'avait été aussi accessible : les deux demiers calculateurs Hewlett-Packard permettent, grâce à leurs 224 lignes de programmes et leurs 26 registres de données, de résoudre les problèmes de programmation

HP97: version avec imprimente 5586 FLLC. HP67: format de poole 3351,60 FLLC. Et jamais la programmation n'avait été aussi facile : à la "Règie à Calcuf", une équipe de vente spécialisée vous expliquera tous les mystères de la program-mation. Mystères très simples : en une demi-heure, vous en aurez fait le tour.

la Règle , à Calcul

HEWLETT (10)

der distributeur agréé en França des 66-67, bd Saint-Germain 75005 Peris, IAL; 033 02.63 / 033 34.61

o o o PAGKARD.



De C POU

un l